











ms. Sall quant, 31. de la Campagne de 1769, de l'Armée de Rus fie sous les Ordres de Slons le Trinces Gallisin contre l'Armée Ottomanne. Bablioth Resi Berolinena/



Asant que d'entrer dans un delail circonstan. ou des operations de la Campagne de l'Armée de Russie l'année 1769, sous les Prores du Since Sallizin contre l'Armée des Jusos il ne sera pas inulite des faire un moment attention à la Siluation dans la quelle se trouvail l'Armée et les finances de la Musfie après la dernière guerre, et au commencement de cetteci Degruis la dernière Revolution arrivée l'année 1762 la Pour inquiele sur fon propre fort, et partagie par des interets dibers / mais qui n'étoient pas ecur de l'état saiet neglige entierement de remettre fon Armée et ses finances. La guerre selon l'aveu des Serfonnes les polus influiles arait coule à la Rusfie plus de 40. millions de Moubels et 150 mille homes Aous nationnaux et la regne de lierre III. quoi. que court n'evail pas été moins ninces par les changemens que l'on introduifit et les preparates inulites que l'on fit pour faire le guerre aux Danvis. Va Revolution qui avail mise.

l'Imperatrice sur le Fronce, avait equisé le Refle des fonds et avail coulé moins de fang que d'argent. Il falloil enricher le Chef et foixante conjurés Good la plupart étoient de joucurs ruines et à qui l'on Jonna des grosses recompenses et des Tensions viageres; gralifier les gardes et leurs Officiers ac corden des prensions aux uns, pour les cloigner aux autres pour s'en faire des freulures; et la famille Les O'rlogs pauvre et inconnue mais comprofée de eing freres aiant en la plus de part à ce changement disposant en maitres des Revenues de l'étal, pour eur , leur parens, et leurs amis , leurs Bichesfes ega-Cerent bientôl ceur immense pouvoir. Imperatrice née avec de fualiles superieures et un desir im modere d'illustres son Magne et de vivre long tems dans l'histoir, frustre par fon saxe de la Hoire que provure le melitaire, embrasfa tous les gouls your les arts et les Sciences, your s'élèver par la au Semple de la memoiro. Elle fonda

une Academie des arts your fix cent cleves, fur un pied extra ordinairement couleux, et dont le Salais immense, mais qui n'est pous acheve, porouve par ses de hors magnifiques à quoi il est dessiné. Elle clabbe une fondation, pour l'Éducation des pauvres filles de Condition, augmente le nombre des Cadels r'assembla des Deputes De fon valle Sais, pour abolir et établir des Loix, fit bakir un temple magnifique et construire de quais-superbes à des frais immenfes des secher plu. sieurs Marais au hour De Celerobourg et fail construire jour desfus des chaussés pavis de lierres de taille de la l'aprilate jus qu'à Rarsno selow qui ont coule des mil lions. En sorma le projet d'en faire autant de Moscare jusqu'à Setersbourg Dont le dernier montoil à 30. Millions de Goubels, mais que la guerre a suspendu. les etablisjonens auroient verilablement illustre le règne de l'Imperatione, si comme dans les fouvernament sages ils ensfent été à la faite des utiles, mais ils absorboient la polus grande partie des sommes

destinées pour le militaire. Le Combe d'Orloss qui apores avoir tout tente ne prenfoit qu'à jouir ne fet aucune poredention fur la gloire militaire, Frand Maitre de l'Arlillerie poste qui le rendet indepsendant et le Maitre de disprofer tous les ans d'un million et de huis cen le mille soubels, fomme destince pour l'entretien de l'Artillerce n'emploia great-etre par la moitié de cet argent à cet usage, et ne pourfuit qu'à plaire et à se souhenir dans sa faveur, raporta la plus grande partie tous les ans à l'Imperatrice comme un fuperflu dont Elle pouvait disposer pour ses batimens, et le Combe Grenniche J. Ministre de la querre, à qui trops de tele avail coulé son profle rendra en service et voiant qu'il n'y d'autre moien jovar contenter for ambilion et se foudenir imita le Pomle d'Onlos et laisfa l'Armée in complette, you ne ful pas recrule depouis la paix. Vitrtillerie n'avait élé ni refondue, ni reparée Depouis la dernière Juerre Hous les affichs élaient

pourris, et au milieu des forets on manquoit de Bois, manque d'attention. L'artillerie se vit obligée (Fo'en acheter de la Marine pour devenier mobile. La Fabrique ele Sulha, qui avait fournie mille armes par semaine, avait été réduite à n'en fa briquer que trois cents et qui etaient mauvais. In avail reformé depuis la Bais le nouveaux. Corps qui faisail 90,000 hommes et un Malaillon ( de chaque Regimens de l'Armée, c'est à dire so. Babaillons, les Compagnies qui avaient été de 195. hommes, étaient fur le pried de 116. mais comme l'on n'avait pas reenele depuis la laix il y avait des fompagnies de 40. hommes. La Pavallene manquoil de Selles et de Chevaux. Les folonels de fuirusfiers recevoient annuellement 4200 Boubel your acheter 90. Chevaux your Regiment, et ceux des farabiniers 2200. mais manque d'attention ces sommes n'avaient pas été emploies à célulage. L'Armée n'elait pas habiles, leurs Venles et

et tout equipage de sampagne était ruine. Mais ce qui leurs manquoit le polus c'étoit des bons Oxiciers et des herbiles Generaux, qui ne se forment, que sur des grands Modeles et par l'encouragement que les Monarques savent donner aux lalens et à l'aplication. Les meillieurs Officiers s'étoient retires du fervice par de goul de ce qu'on leur pregeroil des jeunes gens qui après avoir rampé pen. dans quelques années dans les gardes venoient les commander comme folonels. Ces Messieurs vivant la polupart à la four dans l'intrique et la Cabale fans voir ni conneitre leurs Regimens la discipline, Course tout ce qui constitue le service militaire, qui donne l'esport du forps aux Legimens avait été negligé ou oublié. Les Regimens que despuis plussieurs années élaient en bologne élaitent eparpoilés par Compagnies, et par Delachemens, de 50, et de 30. hommes, et il y en avait que leurs solonels n'avaient prus vu rasfembles depuis deux ans et ne pouvoient pas

meme en delerminer la force. C'etait dans cette triste Situation dont lout ceay n'est qu'une faible esquisse, que la Rusfie se voiant assurée de l'alliance du plus respectable (de ses voisins et s'eblouisfant sur sa paropre Situation, out pouvoir en imposer à toutes les autres pouisfances et que la façon violente avec la quelle. la four de Busfie avait mence les afaires en Sologne. obligea une partie de la Nation fomenté par des vues particulieres à aller demanden la Frolection de la Morte Ottomanne celle ei excitée par des in poulsions etrangeres declura la Juerre à la Suspie au moment qu'elle n'y attendait le moins. Le somte Canin qui avait prevu l'orage qui se formoit ien aventit le Combe Gernicheg, Président du Departement de la Guerre poour faire fes arran gemens en confequence mais celui la lie avec le Combe d'Orlug qui se flattoit de conserver la Jaix lui regoondit, que l'armée était dans un elect fi

ns dre

pas

brillant, que quand la guerre se faisait, il iroit lui meme presenter l'Armée à celui qui la comman. On agril la declaration la Juene El dervit. œu moment que l'Imperatrice se releva de l'inoccilation de la petite verole; le Tenat respecto fa convetescence; et le sombe Lanin n'en informa l'Am. prenatrice que le jour qu'elle rentra à Betersbourg l'on dit que ce moment était terrible pour l'Am. peralice qui ne s'attendant pas à cet evenement sondit en larmes et en resproches contre le sombe de Sanin; qu'elle l'accusa d'en else l'auleur, et toute la Nalaion qui hait et craint la guerre, re. venant de son eblouisfement sentit tout d'un Coup que la Baix est capable de nous eblouir fur notre

De Senat s'assembla et les Regimens recurent les Ondres pour partir de leurs garnisons dans l'espace. de quarante huit heures, pour marcher en Sologne.

filuation, mais que cela ne peut être de durée.

Le rendes vous fût à Liow. On assigna les Sommes necessaires aux Regimens pour se pourvoir De tous

ce qui leur manquoit, pour l'habitément des Troupes et jour raccomoder leurs charriages et chevaux de fise en chemin, et il fiel ordonne que les Regimens envervient quelques Oficiers d'avance en Pologne. pour que ceux la d'une favon qui n'eut pas l'air de violence, mais qui fut moins conteuse preparasfent Aout le necessaire, principalement les uniformes, les Portes pour les Aggimens, et des farines et gruaux pour vingt et quatre jours. La Cour fit des emponents en Hollande pour che en étal de faire la guerre et ordonne le levée de 90,000 recrues. ell refuil à determiner la force des Armees, en nommer les Chefs et former le pro jeul de la Campagne S. M. rasfembla son Conseil privé pour le décider fur les trois points. Anmée et le public qui dans les grands momens de Crise sait fort bien apprecier le merite des hommes nommoit les somles Banin et Romannos pour com mender les Armées. mais les Centes Orfoffet

C'serniches interessés fous les deux, que ce fat une 6 de leurs freatures qui commandat l'Armée qui devoit agir offensivement, et qui s'accommodat du trisle estat de l'Armée et de l'Artillerie, fans feire nu des pre tentions, ni de bruil oblenoient aisement de l'Am. prevalrice qui vouloit du bien au Prince Sallisin qui avait l'honneur de faire lous les jours su partie de jeu , qu'elle se borneroit à l'anciennele. Elle nomma Odone le Since Jallizin, comme l'ancien des Jeneraux en Chef pour la joi disante grande Armée et le Combe de Romanzos pour commander le seconde. L'Armée sous les Ordres du Sriner Sallizin devait con fister, en 30. Acgimens D'Infanterie de Dix Pompagnies cleus compagnies pour Regiment composées de viellands et d'invalides devoient refler à friow. de 14. Regimens de farabiniers, 2. de l'uirasfiers s. L'ogèmens d'Houzands 6000. foraques du Son, et 2000 de l'Unraine. le Train d'Antillerie devoit eter de 120 prices de 12. tt. Il fut ordonne qu'on tireroit bo hommes pour Regiment

pour en faire un forps de chasseurs, que tous les Sataillons auroient deux prieres de l'ampagne. On forma un Mayazin ambulant, pour l'Armée du Trince Sallizin trainé par quatore mille Edocufo, ou il y avait des fannes et des Friang pour 92 jours et il fiet reglé qu'au lieu d'un grand Phaniot de Provision joan Compagnie it y en aurait deux gover qu'il s'y trouva toujours du fiscuit en pieces, et joiles pour 22. jours, que chaque sompagnie aurait outre cela Deux pretits chanols à trois Chevaux que les Soldals se fourniroient et entretien droient à leurs depens, sur les quells ils auroient la liberté d'y touiner des Provisions sous l'Inspection des plus vieux Soldats. Les Officiers ne devoient avoir qu'un Chariot les Capritaines deux, et les Colonels et Tenerally fant qu'ils voudroient. L'Armée du Combe Romanzof consista en 4. Regimens d'Infanterie. 10 de l'Un raine habillés de blanc et rouge, qui de Milice surent mis sur le pries de l'ampagnes

de bovo fosaques du Don., 5000 gaporoyes, 10,000 Culmurques 4. Regimens de farabiniers et deux Regimens T'Huyards. Le train d'Artillerie était de 48 prieces. Le Lieulenant Teneral Meimar cut un Corps à part jouur contenir les fonfedéres de la Sologne, qu'on de termina à dix mille hommes, mais qui ne fect jamais de fix. Le serait iei la moment, prour dire un mos du projet de l'ampayne, pour les deux Armées, il me semble, qu'il serail facile à tout melitaire applique d'en faire avec quelque legere connois sance du Loval du Bais et de façon dont les Tures, font la guerre. Mais comme les evenemens n'ont porouvé que trops le contraire de ce que la Raison dictoit, je me bornerai à raconter ce que j'ai vu faire par le Hozard, sans vouloir le deviner par les mouvemens contradictoires de l'Armée. Le Trince Jallisin partit vers la fin du mois Decembre ele Setersbourg pour Riow ou il s'arrete jusqu'au printens. Monsieur d'Olitz General

en Chef qui etait à Dubno en Bologne plaça en attendant en quartier de cantonnement, les Regimens qu'ils arriverent la droite vers le zog et le Chur, la gauche vers le Dniepser que les Regimens passerent presque tous à Kiono. Tout l'hyver fut emploie pour rasfembler l'Asmie dont quelques Regimens qui venoient de divonie, et ceus qui avoient été Sétersbourg avoient eu plus de 9000 verst à faire et dont la plupart n'arriverent qu'à la sin du mois d'Avril, et au Mois de Maj. Artillerie fut menée par des traincoux avec de Chevaux de polle jusqu'à Vicoro, your menages les Aoues et les aqués qu'on avait conserve de. puis la dernière querre et comme on fit acheter les Chevaux par reprise à Cafan, qui n'arriverent qu'au mois d'Avril, et que la polupart des affuls etaient pourris on ne peut rendre mobile, jusqu'au Mois de Maj que 50. Sieces. On etablit un faboratoire à hioro pou l'Artillorie

celui de la fondation du sombe de sunnice aiant élé confumé pour la fourore. Le Since Seponin qui elait Ambasfadeur à Var. sovie ful chargé de convenir avec le Jeneral d'Olitz sur l'ondregorise et l'établissement des Magazins. He firent un accord avec le Navonde Tartenberg Confeiller Frivé au fervice du Sjoi de So. logne dont toutes les parties furent satisfaites à l'exception du Vrince fallisin, que le trouve trops cher. Mais la four vouleit qu'il fut observé. Le plus fingulier de ces établissemens était, que cette sois il avait deprendu de l'Entrepreneur d'esablir ses Magazins ou il avait voulie sans etrere latif à aucun projet de guerre, m'aiant avoue lui meme, qu'on lui en avait laissé le choix. Le bonheur de l'Armée était, que fartenberg avait louis la Seigneune et les falines de Jambor vers le Dniefter ainsi il trouvait de sa convenance d'établin quelques uns dans ces environs pour saire usage de ses propres grains, sans quoi tous les Magazins auroient

élé trops reculés pour une guerre offensive. Les Polonna, Offroy, Ponslantinow, Nentichow, Satanow Las lowing et Stanislava, villes dont la polapart chount entouries de vieux rempoarls et de Salifades. Les faines raifons de la guerre requeroient de s'emparer de Kaminieux pour n'elre pas prevenie par les Juns ou les Confederés, et pour y pouvoir établer le Maguzon et la place d'armes, pour toute la l'ampayne, mais des raisons politiques, et la crainte de s'aliener Hout la Nation Tolonoise, sil rejetter ce projet, et le Brince Seponin acheta pour 22000 Ducats des vivres et des munitions aux fraix de l'Imperatrices dont il ravitailla la polace, et l'on se contenta den faire sortir une couple d'Officiers qui y choient en garnison, et qu'on soupeonna d'être confedérés. Seul che était ce le moment pour tenter une fur. prise per Cholsim meme, qui n'étoit pouvou ni de vivres ni d'une asset sorte quamison, on y envoire

18:

meme le Since Prosorofssig, qui s'élait acquis une re nommé singulière vis-à vis les sonfederés prouvle tenter mais il se contenta de bruler un Magazin de soin au village de Sorocsa, et la suile de Compagne a prouve qu'il n'était pas pour ces entrepoises dissiciles et qu'il est dissicile de soulenir une renommée precore.

Hu commencement du Mois de Mars tous le phets des Confederies s'étoient rasfemblées à Maar, qui est en. lourie d'un rempant de Terre et d'un fosse avec une Citadelle revelue de Maconneni. Les Haydamaques faisant beauvoup des degats dans lu Todolie et dans l'Unraine, la Republique avait envoie le combe Dra nitzhig grand Veneur de la souvonne avec plusieurs On. peaux pour les disfiper, lequel se joignit à propos au Major General Cornle L'Oppragin pour investir tous les chefs des confederes mais manque de connoissance du joral les mecontens trouverent moien de s'echape your un marais que l'on croioit impracticable, ou moment que l'on donna l'asfaut, la ville, et cette Hydre porit your la mille Teles, dont la plupant

et les principaux allerent joindre les Sures. Le Prince Tallizin arriva au commencement du Mois d'Avril à Laban ou il assembla les Generaux De l'Armée, pour tenir Conveil de Suerre. Les Regiment qui etaient toujours en manhe privent différentes routes, loujours en cantonant pour s'aprocher de plus en plus du Niefler. le 10° d'Avril le quartier Jeneral était à Nicolaihoff ou les Volontaires Trusfiens joignment l'Armée de Rusfie 6 18: à Merebusch on y établil un Mayagin et le grand Hoprital, il y a un chateau entouré d'un colé d'un Marais de l'autre de la Riviere du Doy fur lequel il y a un Sont de bois. le 19: on tint Confeil de Juerre. le 201º le Since Jallisin transfera son Juartier General à Pargence, et vit en Chemin à Beragnia le forps de Reserve composé de 8. Mataillons de Trenadiers à 3. Compagnies le Mataillon et de 6. Regimens de Carabiniers. Le Jeneral Stoffele, Lieulenand Jeneral

qui commandoit ce Corps et jous lui le Major Seneral Since Dolgorushi, et Ismailog recret les Ordres du Since Tallizin de marcher droit à Cailus aver les Pontons pour y arranger ce qu'il falloit pour le passage (odu Niegler? le 22° L'Armée se r'assemble la premiere fois au Campo d'Antonofha prés de Minhofre le Defilée qui y menoit avoit plus d'une dernie lieux de longueur entre deux Mochers, le Camp étoit commande par tout, et les Equipages defilerent deux jours et deux nuits your venir au famps, landisqu'el étail facile de laisser ce defile et d'avoir des passayes mains dificiles. on battit au Champ à l'Arrivée du Prince Fallisin el lous les Generaus assisterent à la Benediction des Drapeaux de l'Armée après la celebration de la Mesfe La force de l'Armée consiflait ce jour en 29 Regi. mens d'Infanteire, 1. Regiment de Cairasfiers, 4. Regimens De Carabiniers S. Regimens d'Huzards Covo Pofaques et

CO. pieces de 12 to. Les autres Regimens n'avvient pu encore joindre l'Armée, et y composis le Corps de Me. Serve sous les Ordres du Lieulenant General Stoffell. l'Amée peut avoir élé de vingle et quatre mille hommes, elle etait mal habillée et incomplette, et elle avail plus l'ain d'une Armée battue que d'une Armée conquerante. La plupart de solonels sortis de gardes sans avoir les moindres notions du fervice, se trouvant la premiere Sois dans un lamp quoique c'est fur eux que dans ce service route Moule la sonfervation du Corres, qui four nissent à raison de certaines sommes, l'habillement, les munictions, et quelque fois meme les vivres aux Regimens. Jour les fubalternes et la polupart de Corritaines elon ent des roturiers, de la plus vile ofpece. L'Artillerie etait commandée pour le Major Jeneral, d'Ungern qui saisoit la première sampagne, et qui ne se trouvait que depuis un an dans l'Artillorie, et Le dans lout ce lerps il n'y avail qu'un Major el Seux papitaines qui avaient fait la dernière guerre,

le reste des Officiers étoient des jeunes gens parents. ou prolèges de leur Grand Maitre le fonte D'Orlog. L'homme de confiance du Combe Gerniches élait Monfieur Cachoffeny, quartier. Mintre Seneral, qui devait asfifien le Frince Tallizin, cet homme avait été Capitaine Jans la dernière querre it était la borieux, et ne manquoil pas De certaines connoisfances relatives à son poste qu'il avait acquis à l'Armée de Trusse et d'Autriche mais il manquoit de Confiance en soi preme et ne savait pas se faire valoir, vis à vis des autres reneraux et cette incertitude influoit sur le reste des Operations. Le reste de ceux qui formoient l'état general de l'Armée ne meritent gueres d'être nommes à l'exception du General du jour Stupsichen Sont le profle est perma nent et regsond à celui d'aide de Camps Joneral des autres Anmées qui pour sa fermelé et son activite merite qu'on en fasse mention. L'ainée de deux aides de Campo du Frince Sallisin n'avait que dix huil ans. le 24e L'Armée eut sejour il fed ordonné que l'Armée Devoit etre journe de Bain jour 22. jour, et du founze

pour dix, cela fil qu'il y ent plus de 2000 Chariols de paisans à l'Armée. 6 20 e L'Armie marcha en deux Colonnes par fa droite à Cailus pour y passer le Dniesser. La marche auroit du se faire par la ganche cela la retarda donc beaucoup d'actant plus qu'on avait negligé tous les moiens pour faciliter la manche. L'Armie arriva vers midi et le Frince Fallizin trouva le Lieutenant Jeneral Stoffele avec les Sontons une demi mile en deva du Niefler au lieu qu'il s'attendoit que le dont dant quali dresse, et qu'il avait fait prendre proste de l'autre côté pour la Pro. tection du Sont il avait meme negligé d'envoier quelques Cosaques à la nage, pour celairer les environs de forte que Coroque l'Armée arriva, on ignorait ou l'ennemi étail de l'autre coté. Le Frince Fallisin fit avancer les Sontons, et l'on com. menea à dresfer les Ponts vis à vis du village. Nieporottowa en établisfant quelques fatteries de ce polé. Les bords étoient roides et se commandoient reciproguement. 24

La descente chaît incommode et roide. Il faudra remerquer ici que les Sontons des Rusfes sont construits d'une sarcasse de Dois moins large que ceux qu'on a ordinairement de cuivre, et que l'on en. veloypre dans le moment qu'on les dresse d'une Toile goudronné, que l'on humeste premierement. Les Rusfes presendent que c'est un Secret. Le fuis convaineu ceprondant, que c'est une de ces innovations dout les autres huisfances, ne feront pas jalouses, your tous les accidents aux quels ces fortes de Contons sont sujets Ils n'ont de bon que d'etre moins couteux, et plus legers. Mais on ne peut quere s'en fervir qu'un s'empagne ils ne refissent pas au torrent, et le moindre accident les en: O dommage. Le poremiere pont ful achevé à q. neures du foir sur lequel praofa prendant la nuit le Corps de Referve. L'Armée resta au Zivouar au bord de l'eau. De Lieutenant Polonel grines que commandoit les fosaques avait donné jalousie à l'ennemi de prasser au de la de Chalsim, et le Prince Troforofssij pasfu en estet à quer entre Chofim et l'Annie et les Chasfeurs fur des Raseaux Il fal ordonné que l'Armée ne prendroit que pour dix jours du Sain au de la du Niefler et de laisfer tous les Dagages en deca à Cailus sous la Protection de 9. Regimens Infanterie et d'un de Carabiniers commande par le Teneral Cherastiof arrive la veille de Siberie. le 26e Le Lieulenant Seneral Stofele qui avait passé la nuit avec son Corps, se posta a un quart de mille de l'eau à droite du village de Nie provottova sur un Rideau qui commandoit le Sasfage vers la Caine el à 9. heures du Matin il poussa une demi mille polus en avant ou il jorit son Campo. La grande Artillone. de l'Armée passa la premiere, après le Corps de Refere prevede par un seul Selviton d'infanterie pris le Sagage des Cafaques, et comme à midi le second Sont fut achevé -tout l'Armée defila, fur les deux Sons c'est à dine sans Ordre ni arrangement tout pele mile. Ausfilot que la Cavallerie ful prassée, elle mit poied à terre, et resta en Colonne sans se former ni pousser une vedette devant elle et l'Infanterie se coucha à

e.

ues

2

Jaseau

26.

l'autre boid de l'eau sans gayner la hauteur qui la commandoit. Le Sasfage de la Miviere avait dure plus de 96. heures par son irregularité et comme il com: mencoit à faire nuit on refolet de camper toute la nuit de l'autre colé du Niefter, la droite vers un grand savin, la gauche au bord de l'eau devant le front un grand Rideau, qui convoit tout le Camp. Jus lequel on posta la favallerie tandis qu'il me semble que c'étoit le vrai poste pour l'armée si non pour un Corps avancé de bonne Infanterie. L'observation que j'ai faile, à ce premier Camps et Dont j'ai elé convaincie de plus en plus, prendant toute la Compagne. C'est que les Rusfes ne savent pas prenore les presentions neces faires four je gardes et qu'ils manquent de tous les porincipes établis dans les autres Armées pour placer leur gardes d'infan terie ou de favallerie, envore moins connoissent-ils ce que c'est que des profes de Communication, et que. Gans le besoin favent s'entre secourir ou se replier,

les uns fur les autres, leurs gardes de lamps

de l'Infanterie ne font jamais au dela de 80 pas de leurs D'rapeaux, et toujours en droite ligne, quand meme un Terrain avantageux les inviteroit dechurger cette ligne droile, ou qu'ils pourroient eclairer un fond en prophane cette garde quelques pas de l'obé. Le soir tous les postes rentrent au Camp ce qui donne la facilité de prenesser preneant la nuit, jus qu'à la digne, et leur donner l'allarme qui felon le propre aven de leurs meilleur Officiers est d'une signande confequence que manque d'Ordre tout la Ligne fait un feu continuel ausfi s'ouvent qu'on leur à sonne une allarme. Ils placent rarement des gardes de l'avalleire autour du Camp el lorsqu'ils le font ils sont fi pres du lango qu'ils ne decouvrent vien de plus qui l'Armée leurs résettes n'occupent jamais les hauteurs et lors qu'ils manhent ils ne se servent pas de Patrouilles de colé, pour eclairer ce qui est fur leurs flances toute la surelé du samps de poend de leurs Cojaques

qui lorsque le jour commence à baisfer se polacent felon leur gre autour du samps s'ils ne sont pas de l'achés mais comme c'est la plus miserable troupe de l'univers, je leur ai vu saire le service avec beaucoup de negligence.

J'apres midi serait ce me semble l'heure du berger pour attaquer leur Camp, puisque quafi la mobié de l'Armée est au fourage n'étant jamais nourn du Magasin à l'ocception des Chevaux de favallere une grande pourlie de l'Armée est alors eparpillée dans les Villages autour du l'amp, quand ils se croient un peu asfuré à le pouvoir faire au dans les sois, soit pour laver pour jes n'ont point des femmes à l'Armée ou pour moudre des grains; etablir des fourneaux pour enire du pain; ou des forges pour reparer leurs chariages aux quels befoins une grande partie de l'Armée est toujours occupée.

voir le Terrain ni les posses, pour en établir ni

29.

pour les changer pour la jurelé de l'Armée de forte que je suis quasi convainere que toutes les sois que l'on profitera de ces occassions pour attaquer l'Armée on en viendra toujours à bout à bon manhé. Je ne fais pas mention de manhes qui serait loujours le moment le plus favorable, à moins qu'ils ne s'avisent un jour, d'y mettre plus d'Ordre, et de prendre des rejolusions polus vives pour le former. le 27 : Armée marcha par sa droite en deus Co. Connes pour prendre le Camp de Romanufia la droite du famps était aprise à un bois clair, la gamene à un Marais, le Terrain devant le front était en glacis, Le sorps de Réferve campoit à J. versses à la vie de l'Armée et dans une meme distance de la le longes de Gooforofssey composé de Troupes legeres. Cette manche étoit mal dirigie les folonnes exant sans necessite trop eloignées les unes des autres sans posfibilité de se joinère s'il le falloit.

Les folonnes d'Infanterie marcherent fans avant gande et les deux Regiments qui eurent la Telé de la polonne ou se trouvait le Prince Fallizin avancerent tant que l'Armée ne les revit qu'au Camp. Celle de la cavallorie manhoit enevre sans avant garde ni Satrouilles au flanes elle ful menée par le Major Teneral Glebow qui avait servi toute fa vie dans l'Instruction de l'Artillerie, mais qui dépuis peu avoit troque avec le general Ungern qui commandoit l'Artillerie. Fe lui ai vu faire la plupart des marches a price et les Carabiniers menerent leurs Chevaux pour les soulager par la. L'on rencontra quelques pretites parties de l'Ennemi mais comme ils cloient mieux montées que les Cofaques on ne fil qu'un Sissonnier qui malgré toutes les peines qu'on lui sit s'obstina à ne point repondre aux questions. le 28º L'Armée marcha en deux folonnes jusqu'à Nova. filha ou elle fit halle. Le posse esait très fon sur un Terrain dominant de tous les environs un destilée formée par un Marais sur fu droile, et devants

91.

le front un grand etang ce qui n'est pas un petil object dans un pais ou l'on manque souvent de l'eau. Les Cosaques eurent tout le jour à feire à l'ennemi mais sans en pouvoir determiner la force les Jures s'étant sormé devant le Corps de Sirforofsing. le Since Fallisen ordonna au Driner Proforofstry de les attaquer à quatre heures après midi; les Cofaques perdirent deux Colonels et une trentaine d'hommes à cette attaque. Con disoit que l'ennemi en prévoit deux fois autent mais qu'ils avoient enlevé les padavres l'on ne fil qu'un Frisonnier qui disoit que le gros se plioit sur Chalgem ou l'on formoit un retranchement autour de la ville. L'Armée partit à huit houses da joir de Novafelence pour pasfer pendant la nuit le Défilée de la droise, et prit le Camps une demi mite au dela, la manhe ful tout eclairée, par trois villages eux quels les Cofaques avoient mis le feu, et les fourages dont on avait tout besoin y furent confumés par le gen.

(32)

Le 201e L'Armée manha à la petite pointe du jour dans l'fdéé de combattre l'ennemi, la mante fe fil par la droite en qualre colonnes. Le Frince Profordfory fit l'avant garde avec les l'ofaques et les huzards. L'Armei n'entra qu'à 8 heures du foir ou l'amp après feire heures de manche continuelle. Sout le Terrain entre Vovafelda et Chotzim n'estqu'un defent extrement coupé par des fonds ou l'on ne voit ni arbre nitorre ensemencée; mais ou il est tres facile de faire des embuscades, on ne renevntra rien de l'ennemi pen. Dant la marche, el les Pojaques ne les reneontrerent que pres de la ville qu'il avait au dos. L'Armée foufil beeueoup er jour par la foif et les intem. peries de l'air dont le changement continuel du frois, au chaud etait insuportable. La Disposition de cette Manhe était tres defectueux elle auruit du se faire par la gauche et comme on s'attendoit à combattre les Chanos de Sain et les Charettes fur les quelles on transporte les Tontes auroient du chre à gauche, tandisqu'ils allerent

devant le front, et que l'Artillerie marchoit on décoans de Colonnes ex qui probablement aurait Tonné lieu à une Confusion si l'ennemi avait attaquer l'Armée dans. Ja Marche. le 90° La nuit avoit el tranquille quoique les Armées ctoient si près les unes des autres, mais manque de Mois, d'eau, et de Saille les Troupes avoient beaucoup soufert, par le froid de la nuit. Le matin les Topes alerent le long de la digne denner la Genediction aux Oficiers et Toldats pour la fele des Sagues-Jelon l'ancien stile et on n'entendit dans toute l'Armée que des felicitations que Jesus Christ était refuscité; apries cet ache d'enthousieume que je n'ai pas cru indigne d'etre remarquée, on permit au foldat de man. ger de la viande, qui avait jeune depuis long tem s, en attendant que l'on fit la Visposition pour l'attaque, Le Since Jallizin asfembla les Seneraux pour leur Tonne ses Ordres. El poit meme on particulier quelques Commandeurs des Frenasiers aux quels il Sonna la Disposition

r

rme

fre f

rre s

nk

LP

euse

me

5

par ecrit qui regarda l'escalade de Chotsim can on traine 2000 ce helles cramponnées à la fuite de l'Armee Sont on vouloit faire ufage quand l'ennemi servit battie quoi. qu'on ne connul ni la polace ni la profondeur du fosse L'attaque de la Pavallerie Turc our les Troupes legeres de Proforossing abréga la Disposition. L'armée prit les Armes sans en recevoir Ordre, et se mit en Balaille. Le Frince Tallisin fit battre l'allarme, on polia les bentes et l'Arme 52 mit en mouvement à onze heures vers midi, your un demi tour à gauche. Deux regimens de parabiniers et le Corps de referve composée de 10 zataillons des Frenadiers firent la Tele avec une patterie de dix pieces de 12. to et six hommes par Selvions porterent les Chevaux de frise tous montes pour être mis en digne. Armée marcha dans cet Ordre toujours sur un Terrain dominant jusqu'au dernier sond qui fe trouvait Levant le getrenchement ennemi qui en fer à Cheval entourait le jeux boury et un Bois de Cérisiers qui s'étendoit jusqu'au pried du glacis

landisque la l'avallerie de la droite foutenu par Leux Regimens de Grenadiers et une Matterie de 12 Canons de 12. to marchoit par fa droile pour i quoi. aller soulenir le Frince Groforofssig quien avoit fosfe grand befoin; aiant l'Ordre que ces deux Regi de mens de Frenadiers servient la droite de l'Armee Armes quand elle se formeroit. Jusqu'ici personne de Mes. ce sieurs les Teneraux savoit comment l'Emnemi étoit possé, ni connoissoit le Terrain pour en pouvoir un profiter. Sependant comme on n'en était polus ers qu'à la porlée du Canon aussitot qu'elle avuit es-Niveau jusqu'au retrenchement. L'Armée cut Prive viece 5 de se former et le corps de Reserve devant l'aile me gauche pour jaire la première attaque. Le dieuter en nant seneral stoffell qui commandoit le l'orps de seleve avoit forme 5. Sataillons on première n aigne, mais sans observer que la seconde digne de fon forps au lieu de la juivre, formoit la gauche

75

36.

de l'Armée, il ne preloit aucune attention à fes flancs, quoique la favallerie ennemie voltigoit devant lui, et observoit si pocu la Tofition de l'ennemi que la gauche était au moins de bordée de 500 pas. La raison aurait demandée que l'Armée ent debordée la gunche de cette Attaque, et que toute l'Armée se fut reglée our cette gauche, pour pouvoir enfonce la droile, mais on fit le contraire et à peine avait on avancé quelques pas que le corps de Referre et l'Armée se trouvait dans un me me allignement ne faisant polus qu'une meme ligne, qui avancoit par les deux ailes en croisfant rompues en mille seno, et qui ne faisoit volus ligne que pour les Chevaux de frise, que l'on portoit devant elle. Le Prince Fallisin n'agit en ce jour que comme Soldel il marchoit devant le poremier Sang des Grenadiers mais sans donner les moindres Proves en quoi il fat imité de lous les autres Jeneraux. Les Soldats furent polus bruiant et se parlerent si haut que cela resfamblait à une troupe tumultuaire mais

197.

pras à une Armée disciplinée. La seconde ligne De l'Armée mence par le Sepluagenaire Liculenant General S'emenificht s'élait en attendant arrelée à mille pas en arrière de l'Armée. It peine l'Armée avait elle franchie le dernier fond f. car lout le Ter. rain n'est que montées et descentes que l'on vit l'En. nemi Jans fon Getranchement autour de Cho gine, et La Cavallerie dans fa gauche. Il canonna fans facces la digne, pruisque les boulets prusserent au desfus. La Matterie du forps de Referve, celle de la gambe et de la droise de l'Armée firend polus de fet et obligerent la favallerie ennemie de se jetter dans la Ville en quoi elle fich imilée de l'Infanterie qui esoit Jans i Retranchement, qui abandonna en se retirant se panons et fon Campo. Luinge cents Chevaux de l'Ennemi, passerent entre le stiefter et l'aile gente pour se saver par la Boccavina vers le Frals. Le Teneral Asmailon qui commandoit la favallerie de cette gauche, resta immobile et leur: fil un Soul d'Or . Maitre de leur en faire unde fer et d'accor

es evan

Jea

pe

se.

et

A out

lle 180

Sold

rs il

le

Le Prince Fallizin futis fail de voir fuir l'emnemi pai tout, commanda à l'Armée de faire halle et se contenta de cette in complette victoire au lieu de fuivre l'ennemi la Pajonelle dans les reins et de tenter d'entrer avec lai dans la ville, fans lui Donner le tems de se reconnoitre, mi de faire des arrangemens: Apres une demi heure de deliborations et de felicita tions que Mesto les Teneraux le prodiquerent, on refolut enfin de faire avancer la gambe vers la ville. mais ce mouvement était trop tard, une partie de l'ennemi revenu de su premiere terreur s'étoit jetté dans ce bois de l'enisiens qui etail entre la ville et le Retrenchement, et tiroient contre œux qui pril: boient les Tentes ils avaient meme retire quelques Conons du Setranchement, et le Prince sallism qui vint leu meme pour poir ce que c'était que cette tiraillerie fut obligé de s'arreter et d'y envoier 2. Bataillons de frenadiers sous les Ordres du Teneral

Triner Dolgorusny qui ignorant que desoit sous le Canon de la ville, et au pied du glacis ne reusfit pas de les deloyer tout à fait, il fut blessé mon tellement dont il muriel quelques jours à pres. On etablet une satterie au fauxboury pres de limetiere, non loin du Niefler et clevant l'aile droit de l'Armée fous la Prodection de deux gegimens de l'aile droite commundée par le dieulenant tenent, Esfen, une autre dans ex bois de serisiers prologée par le forps de Referve commandée par le dientement Teneral C'toffele. Le but en devoit étre de mettre le feu dans la ville et dans le chareau, qu'on ond etre comme la sitadelle de la josaire mais qu'on a vu dejouis n'etre qu'un vieux Donjon Juns defense, les Jatteries commencerent la nuit à jetter des Frenches et des incendiaries, mais le feu ne port malheureuse. ment qu'au faux bourg rempli de Mayajms, de Marchandises et de fourages dont on aurail pou faire un meilleur ufage. A Armie au lieu de porendre une Cofition convende

ni

de

ai.

ecifa

olee s

Le T

irlle

il:

es

pi

2.

rae

pour se trouver en elat de soulenir ce soi d'sant bombardement en cas que l'Enneme cul fait une sortie, marcha à 8 heures au soir par sa d'oile et se campa vers minuit la droite vers le Niester la gauche vers un sond bourbeux, que l'Armée avoit en la veille devant le front. se mouvement ola toute connexion à l'Armée avec les Dataillons qui etoient autour de Chotzim.

il ferail inulile de faire des reflesions sur cette jour née dont chaque moment est marque pour des saules. Le me bornerais simplement d'ajouler emerre qui ni le Prince Salligm ni auxun des autres Seneraux alla voir ni reconnaître la fortrest qu'on avait intention de prendre.

Le l. L'Armée chanda à q. heures du matin le te Déum, et vers midi l'Armée point les arme pour manher au fevours des Palaillons, qui faisoient l'investissement, mais on ne fortit pas du somp puisque Monsieur de Nossee, qui avait sait annoncer nd ne ile len la. qui. e jour ni ndion me

un fortie generale, avait pris l'allarme trops chaudement. L'apres midi. les seneraux tinrent conseil de suerre, Sont le refollul stoit de retourner le lendemain par le meme Chemin, pour prendre le famps de Novafelora. Les Bagages partirent la neit meme et plusieurs centaines de familles dreques et durfes qui avaient demeure au fatix bourg, four l'execute d'un Regiment d'Infanterie. et de Cavallerie pour devancer l'Armée. Il ful Ordonne que le seu se rallentirvil preu à peu. En fit preus on retera le foir les panons de Batteries. et meme les szataellons dont les joufles ne farent overpes que par des troupes legeres. Cette retraite devangea tout le projet de la Campagne et donna comme laute l'Europe, que l'Armée de Russie avoil en un echec. Le Combe Gernichest qui ne se trouvait pas dans la Situation de fourner de la grosfe Artillerie au Prince Julier, lui avait inculque qu'il n'auroit qu'à se presender devant Chotzin pour le prendre, qu'apres la Balaille de Stavashane

les Surcs avaient abandonné la fortresse et s'éloient. Jauve à Bender, et qu'il auroit le meme fort qu'avoil en le fombe de Munnich, mais celle fois ci l'ennemi. était trops pres de la ville, il presera donc d'y en trer dans la ville your la defendre. El est cependant probable, que si au lieu de laisser les pronts à la ilus, on s'étoit avise de les faire montés jusqu'à Bapsoher, qui est sout près de Chotzim on aurail pu blorquer la Peave qui n'était pas pourvue de Vivres et qui remplie de Chevaux et de betes de Charge, ferreil tombée avant l'arrivée de l'Armée, qui ne parcel qu'au Mois de juin : tandis que l'Armée de Spussie pouvait tires ses subsistances de la Sologne runnée tous les Mayasins qu'on tenterait de former fur la Roule de la grande Armée en Moldwie et battre en de lail les differens Corps qui arrivervient. Le Lieutenant Polonel Brines et Heaving, firent de laches avec la plupart des Cosaques far le Chemin De Gender, Le 2º de Maj L'Armee manha à sheures du matin

en deux Colonnes par fa droile dans l'intention de prendre tranquillement le Camp de Novafelera. Les Chasfeurs, Cosaques, et la plus grande partie de la Cavallerie avec l'infantesie du lorps de reserve firent l'arriere garde. Va manhe auvait du naturellement se faire par la gauche, pour s'eloigner plus vite et s'epargner par la le desagrement de faire le lour du Camp, exprandant l'ennemi ne tenta vien et ne profile pas de l'avandage, que lui fournit le Jeconse Colonne que s'était egarée dans un bas fond de forte que la premiere Colonne fut obligée de s'arreler plus d'une heure pour l'attendre. Ilrmée manha fans avant Garde qui firent les sayayes du Quartier General pouis qu'on supposoit qu'il n'y avoil D'ennemis qu'à Cholsim quoign'on avait negligé D'envois des Salvuilles vers le Brulls. On avait à preine fait une mille de Chemin que l'on vit des Bagayes revenir vers l'Armée fuivis de ceux qui etoient parti la veille, et que annoncoient qu'ein

e'aout

emi.

en dan 2 Ca.

u'à

Vivres

levail

p'au

vaet

les

la:

1 de

nin

Am

Corps ennemi menchoit derviere un rideau qui etait tout pres de l'Armée. Dans ce moment l'on villennemi fe former our cette hauteur à deux mille par de Teles des Colonnes, et le Prince fallisin quine s'était pas aprerou avec d'autres de fa Suile qu'il s'était éloigné insenfiblement de l'Arrice est à peine le tems de la rejoindre. L'allarme estoit generale et les Dugages et valets, qui dans ces occasions ne sont per muets r'entrant Jans les folonnes y contribuerent le plus. Sout le monde crioit Turbing, tandis qu'au. oun Teneral donna des Ordres, il n'y avait cersan. Fant aucun moment à prendre, car file Bacha De Natolie qui commandoit ce l'orps, out profile de ce Moment d'incertitude ou qu'il s'eut converle avec le Caraman Jacha qui commandoit à Chotzim ce qui aurait élé prosfible d'attaquer en meme sems l'Arriere faide, je ne fais, ce qui en auvoil été. Les Colonnes firent halle et après quelques de liberations et consultations, on envoiu deux Regimens de Care biniers, et un de Cuiraspiers, sous les Ordres du

Teneral Helow, pour faire lete à l'Ennemi, four tait tena grar quatre Botaillons d'Infanterie qui mel'ennoit le General Sametin, les deux Colonnes firent en allandant un demi tour a droite et à gauche, stail avec quelques Sataillons de la tele des Colonnes rit pour avoir un front, et quarre long en meme tems ems et l'armée avanca dans oct ordre jusqu'à une hauder Da. que elast hout pres ou l'on forme des gatteries ACLS L'Ennemi proiant l'invertibude dans la quelle s'a nl vancerent ces J. Regimens de l'avallerie el la man. vaife Tofition qu'ils privent dans un fond, et sans avoir meme un allignement convenable, pour cha garantir les flances fondit comme un celuir sur elle el defet, et mit en deroude, l'aile droite, il n'y cut que la contenaux de l'infanterie, qui em precha l'ennemi de proféler de cet avantage; mais comme pour couvir par la la Manhe de ses Troupes, de ms les proposes gagages, et des ceux qu'il avait enlesse

45.

il se remit sur le Champo dans sa premiere Sofi: tion. Le Prince fallizin envoir à l'Arriere garde à toute jumbe, pour faire avancer le Trince From Torofong avec les Cofaques et Hugards qui y cloient Cela Temanda da tems, mais à peine l'Ennemin la vit il venir à lui, qu'il commenca à se reliven le Svince Tropo rofssig le pour sui vit jusqu'au Trulle c'est à dice au dela d'une mille de Chemin, fans que l'Enneme, pensa à une autre chufe qu'à fuir on ni atteigniet que le plus mal montes. Le Backe de Natolie qui commandoit ce lorps fort de 6000 hommer avait fait le Chemin de Lasfy à Cholzin en deux jours et demi, le Butin que firent les Rus. fes etail immense, on lui poil cont chameous es: bo mule so charge polar de valeur de 20 m. Soubels argent complant. It me femble ce prendant qu'il etoit lrop heureux d'en etre quitte à si bon manhé pour etre venu s'avanturer avec ce presit coms vis à vis de l'Armée d'ailleurs on aurait prensé de s'embarquer pour les couper avant de faire somblant

47.

de les attaquer je on avait eté asses negligent de ne prus savoir fon arrivée. L'Armée continua louke la Marche en quarré long les Bayages au milieu; on pasfa fur la Raine, ou l'Ennemi avait pris et disperse les Bayages, ja mais Textelacle n'eleit plus afreux que de voir quelques containes de ces miserables duis el grecs, semmes et enfans tous inhumainement subres et pulysitans envore par bout le Chemin. L'infanterie de l'escorte n'avait vien fou fort, un Capitaine et un Enfeigne qui avoient moné l'arriere garde, el qui s'etoient de fendus entre quelques charioss farent avancé, pour & Srince Gallisin au grade de Major et de. Capitaine et le Brigadier de la favallère qui avail si meil fait ful s'envoie fur le Champs. Cette Marche fal de 96 heures fans faire prendre la moindre nouvillure aux hommes ni aux Chevaux; il fal. lut manher jusqu'à Novafelha pour rencontrer de l'eau, quelques Regimens n'entrerent que le Cendemain à huit heures au Camp.

ofi.

la Cax

n Lh

r lach

n:

Rica

100

ha

5

le De L'Armée harassei de fahigue sil sejour les Sol dats n'avoient polus que poca de Biscuit, il n'y avail aucun fourage, ni bois, ni Saille, et les nuits etocont insuporsablement froises. Les Equipages partirent le sois sous une escorte pour le Camp de Romanofre. le 4º L'Armée marcha tranquillement en deux Colonnes au Campo de Romanofra et les Equipages devancement le soir jusqu'à Cailus. le se L'Armée repussa le Nieller à Cailus fun les Bonts. Le Jeneral Charasmos qui les comment avec I. Sataillons avait fait un Redranshament du colé de la Moldavie qui ne les couvrait pres, le long du Niefter il avait une hauseur dominantes devant lui, il en panel capindant tres fatisfait et comme le Prince Galligin le vit, fans lui dere que que chefe je complei qu'il le fut aussi. L'Armee resta le 6, le 7. le 8. au Camp pres de failus le que Elle manha en arriere pour prendre le Camp de Kubha.

le 10? L'Armée je separa en trois l'orps pour mieux avail Subsisser la poremiere Ligne sous Monfieur d'Olite Lozon à Klebowa. la seconde ou se trouvait le Prince Sallison à Mapufrance, le sorps de Referon et l'Arr lillerie avec Monfieur de Shopele à Brahilow. Le Trinere Dolgorusij mounut ce jour de fa blesfure. functies au Prince Dolgoreerig. 12º la seconde digne et le quartion deneral sudà Harnof la premiere à Frozenhowa. La Referve à Fevelussia. le 19º la Seconde avec le faitier Teneral à Jinhover la premiere à Vierbrij. La Referve à Toltechij 14º Sejour, et le 15. la seronde et la Quartier General à Lablonow, la premiere à Michaelmoff, la Refor ve à Solteerig. le 16 de Maj la seconde Ligne porit le Camps de Sesagnia ou était le Teneral Luarbier. La premiere avec le General Olitz à Scharmowitz, et la Referve avec Stoffel celui de Gernika, tous les trois

Corps etoient couvents par une espece de Lai et marais, que l'on nomme le Volse. L'Artillerie prassa polus en arriere le Dog à Megebusch, et envoia ses Chevaux douze milles polis en arière au pakurage à Solonha la favallerie cantonna aux environs de dalichef, et Trofarofsing avec les Huzards pres de Daan ou et ait fon fairtier; la plupart des Cofaques eurons des profles le long du Nieglen, L'Armée resta long tems dans cette position. Le Quar. tier Mactre Jeneral Cachofsnig alla reconnaitre les Camps deriere le Bog, non pour donner le change à personne mais reellement dans une incertifude décidée du Plan d'Operation, si on vouloit faire l'of ou defeni sive. Le fuis convaineu par mille combinaifons que j'ai faites que si l'Armée Ottomanne, cue pas see la Niesher dans ces Momens, celle de Russie se séroit prossée d'enière le Boy. Les Jusses auroient pour la prévou Caminier qui chait rempli de Confederés let les Tures aurvient en la Communication

libre, avec les fonfederés dans la grande Soloyne et le prouvoir d'envoies un Détachement, jusqu'aux Forles De Varfovie qui aurait declare le Trone vacant et nomme un autre Loi. Fai vu quelques uns de leurs primiers Teneraux soudenier qu'il falloit faire entrer les Junes en Tologne foit pour obliger par la les se de claver soit pour attaquer les Tures, lorsqu'ils auroient grasfés plusieurs de filées. Luclques Regimens et plusieurs reerues qui n'avoient pou envore joindre l'Armée ariverent à ce Campo et deux Compagnies d'Antillerie avec 15 prieces de Ros avec le seneral d'Elngern qui commandoit l'Antillerie et le General Molina des Ingenieurs. Le Lieutenal General Rennehamps joignit de mome l'Armée. Il m'a paru que c'est l'unique de boule cette Armée, qui dans lous les occasions your fa fermelé, ses connoissances militaires et son experience m'a paru digne de la plus haute estime.
L'Armeé gagna beaucoup par son arivée:

t. es fa

e à :

er.

uar.

מן מו

Tre

len.

pas

nA

7-2

ion

Il à fait sa premiere Campayne sous le Marcehace, Munnier, attaché à la forlune du Marcehal de Loewendahe, il le suivit en france et ful r'appellé! par l'imperatrice Elifabelle comme Livernien. Elle l'en jounit en le jolavant en Samison en Siberie, dont il emploia le fejour à s'envichir. Froid, taciturne, sans se faire valoir ne voulem! de voir que ce qu'il est qu'à se merites et à frimeme il a sou gagner l'estime de l'Armée et de ses superieur dans les oc cafions, mais comme il ne fait pas faire le Courti. fan, it n'a pas la Brobection et la faveur de ceux qui dispensent les graces. L'Armée commenca après quinze jours de fon arivé au samps à exercer ses Reences par Sataillons mais comme il y avait plus de 300 hommes your par Agyiment qui n'avoient jamais tiré un Coups de fusice, la digioulle était grande de les exercer au feu funs poudre et l'Arlillerie n'en pouvait pous fournir, n'aiant que la double charge pour les Canons

et ce qu'il falloit à l'Infanterie pour un jour de Balaille. Le Frince Falligin envoin à Brody ville mar. chande de la Sodolie, pour en acheter de Luis qui fournisent 400 Juds le Sud à 40 tt. de jolus, les armes pour les Recrues furent poris de Malades pruisque les Regimens avoient laissé les cormes pour le monde qui leur manquoit dans leurs garnisons. Le Trince Troforofssig neveu du Trince Julizin qu'il avait envoir à detersbourg pour annoncer la Vic. loire pres de Choliem revint au fuartier Jeneral com bleé de bienfails aiant été avancé du grade du Major à celui de Colonel et Chef d'un Regiment de Carabiniers à l'age de vingt et un ans, muis il étail charge d'une lettre de l'Imperatrice. " par laquelle Elle cerivait au Trince Tallizin que " quoiqu'Elle ne pensoit pas à faire des conqueles " Elle vouloit egalement eviter de se donner du " réducule vis-a-vis de l'Europse, que son Armée · toujours victorieuse, après avoir gagnée une

lle!

le

ZCC-

que.

gagner

eux

rivee

nons

· SH. " Bataille ne devait pous aller se carher à vinest " milles de la et que son intention était, qu'elle " reprasfat le Niefter pour s'établir en moldavie " 5'emparer de Cholsim et empecher par la les " Jures de penetier en Sologne. Le Since Tallisin assembla tous les Jeneraus, pour tenir Confeit de Juerre le lendemain. L'on dit qu'il ful fort orayeux que les vieux Jeneraux furent du Sentimens d'attendre l'Ennemi en Gologne à l'exception du Lieutenant Teneral Gennehampf le quel avec le Prince Salligin était de l'avis de repas. ser le Niesser. Monte de Genne hampof qui est du partie des Sanins fil beaucoup valoir la necesfite de faire venir sur le Champ l'Artillerie du Siege de Kiow quoiqu'il n'ignorait pres qu'elle manquoit (de Chevaux et qu'on y travailloit aux affuts. On expedia le meme jour un Courier pour Selersbourg pour y porter les différentes réfoliations des ses neraux, que chaeun Donna par cevit.

Les Tolonnois continnuoient en attendant de faire Des confederations qui incommodoient la communi. cation avec l'Armée, et la mal propreté des Campo occassionna beaucoups de maladies aux quelles la mauvaise eau contribua. L'Hopital de Melebusch etail rempoli de Malades et lous les villages aux alentours, ils en mounirent au moins deux your jour à l'Armée et deux fois autant à l'Hopoital, qui rempli d'au dela de 2000 malades n'avait qu'un mauvais Medeein un Maitre Chirurgia et 90. Ceralies qui ne sont que des Soldats qui rasent dans les Regimens. Les Malades avaient ni ma. telas, ni couverles ni gardes malades et personne. n'avait soin de leur menage. Sour avoir quelques nouvelles de l'Enneme Fon on voiait un Corps campe jous Cholin on avail taché d'attirer quelques Tures de ce colé la dans une embuscade, muis au lieu de quelques cens ils en passerent 4000 à la fois et qui menoient assez mae les Chasseurs embusqués. Il était très

egt.

avie

45

ur

aux

re.

L.

12

like

le.

el

sbours

très difficile d'apprendre quelque chose par les esprions pruisque on avait donné une Ordre à l'Armée Ottomanne de couper la Telé à toute She sionomie el rangers ou inconnue. le 15. Juin un dieulenant Colonel au fervice de Rusfie Autgarien de s'ation et qui avail rode dans les Cous vents de la Moldavie, habille en Tretre frec, revint à l'Armée pour donner la nouvelle que l'Armée du france visir était entre Monder et Jasfy, qu'un forps de 90 m hommes sous Cholim elait commande par le Dacha de Nulolie et qu'un moindre de 4000 hommes avait passe le Iniester ravageoit les Villages emmenant avec eux les jeunes habilans ét eoupant la Tele aux vieux. Le Sniner Broforofissy rasfambla fur cel avis les Troupes legeres qu'avoient formé le Cordon et la premiere Ligne de l'Armée qui campoit à Scha mosce, s'aprocha de l'Arrnée el se campa à Maly-Defarnia, la Cavallerie s'approcha de mome et l'Artillerie et tous les Regimens de l'Infantera envoievent pour

faire cherchen leurs chevay, qui étaient aux Saturages à Volonne. le 16e on teint Confeil de Suerre pour determiner si Salloit attendre l'ennemi ou aller au devant de lui. Un nouveau Courier charge des Ordres plus pres. Jans danna le branke. Le Corres de Referve et la paremiere Ligne furent commandes pour marcher le 19e et la seconde, el e France l'Artillerie le 200 le 185 Les Jeneraux étant assembles chez le Trince Jallipin pour y dinen, il s'eleva une furieuse dispute entre it eux; les Teneraux de la 1º Ligne s'excufant de ne pour voir marcher, puisque leur biscuit n'était pas cuil et que c'étail à la fevonde rigne ou se trouvail le Chef de l'Armée à marcher, etant polus jores du Sont établi o Levarnia sur le Volsh. Le dieulenant Jeneras Combe de Bruce poressé pour le Teneral d'Olitz etait erlui, qui s'y opopufoit le plus et quoique le Prince Fallizon, n'esait pas toujours l'homme le plus dous envers tout le monde, la faveur de la Combesse de space

les

esfix

cha.

nA

UX

on

Merce

appres de l'imperatrice amie d'un des freres du Combe d'Onloss end tant de pouvoir jur lui à trois cents mille de la, qu'il ent la forblesse de lui ceden, il donna un Orère que la feconde Ligne manheraitans lieu de la premiere, mais un quant d'heure à pres cet ondre fut encore revoque, your un autre praveire et le forps de Referve mariha seul. le 19ª l'Artilleria n'ariva que sort tard à Melebusch quoi qu'elle n'avait en que deux milles de Chemin à faire. Deux Regimens de farabiniers furent d'étaché entre Grody et Dubno c'un troisieme à Solonna prour ontredenir la Communication avec l'Armée contre les Confederes. Le l'orps de Referor manha à Lain Rofce ou il ent le 20: fejour le 21: à Michelpoul. la 1º à Fashofee. le Comps de Reserve à Sainge, qui co toilet l'Armée dans toute cette Marche. Le Trince Tallizin alla d'une traite pour fa prensonne de. Scrupnia à Michelpol. Ce lamp chait mauvais une hau. teur rempli de Bois commandoit le flanc gauche ou l'on

avait negligé de prosser que que chose une autre hau teur devant le gront. le 22e la premiere Ligne occupe le Comp de Mechelyook la seconde, à Sarafilia, le l'amp était plus mauvais encore que l'autre, mais avanvé de ving cent pas il devenuit fon. les deux ailes appuiers à deux bois, devant le front un vallon dans lequel sempentoil le petil neissan d'Olice, qui n'était pasfable par les bords marecayeux qu'au Moulin de Sadnerilja et à Scarofia, ou ne possa pur meme des sentinelles sur cette hauleur qui commandoit le front de l'Armee. Le Corps de Referre emport à 6. verfles de là à Seolope une hauseur Tevant la gauche qui commandoit tout le Camp les ailes fans apruy. L'ai observé par tout et on a meme voule me demontrer qu'un Camp est tres fort quand it a un bas fond ou Vallon devant le front, quand meme il s'eleve en partie douce vers les front et qu'on neylige toujours les hauseurs qui commandent le Camp ce qui pouvail leur couler cher in four?

cents

clau

een.

uni.

2.

les

un-

x eo

de.

hau.

Con

le 29. L'Armée prit le Camp de tormelise pour s'y ras: sembler à l'exception de la premiere signe qui campa à Saraffoha. le Esse Mons d'Olitz General en Phef, joignit l'Armée avec la l'éligne. Les Lieulenants Generaux farent as sembles chez le Trince Fallisin pour lenir Conseil de Juerre, puisqu'il y avail un faux avis, que l'Armée ennemic vouloit prasfer le Miester donné par le vrince Troforofsny que s'était avancé avec les Troupes legeres non loin de Caminices. Monso de l'a. choffskig Luardier Maitre General De l'Armée prehendoit que ce Campo était de nature à 4 apronter toutes les for ces Ottomannes. El elait d'une si grande elendue qu'il elait improssible de le remplir quand Armée se mettroit en vataille. Ja Cavalleril de la droile campoit en podence, el aoait un bois devant elle , devant l'aile droite de l'infanterie il y avait un fond marecageux, mais qui elait poracti. cable et au dela des hauteurs remplies de Bois, qui com. mandoient le Campo, devant le milieu de l'Armée etail une hauteur avec un petil Bosquet de Bois, à la faveur

Que quel on prouvait s'aprocher jusqu'à 300 pas de l'Armée sans ele vu! Le Corps de Referve compoit avec l'Armée dans un meme allignement de forte que la Cavallerie de la gambe de l'Armée et celle de la divile du forps de reserve se trouvait comme au milieu de la ligne de l'Infanterie, devant cette l'aval levie il y avait un Terrain plus hand que celui ou elle. campoit, duquell il aisseit été faile de la canonner et de la separer par la de la ligne, comme avait fail le Trince Eugene à la Dalaille de Hochflait la gauche du jons de Reserve et par consequent de toute l'Armie exact aprice aux bords du Ruisfeau de la petite Douge. quasi une bonne demi heure de l'Armée on avait possé A. Nataillons fur une hauteur au milieu des Pois en pourdelle de l'aile droile en profle avance separe de l'Armée your ce fond marceageux dont j'ai fait mention et qui n'avait de Communication que pour un munois port dont les habitans je servoient pour les gradurages. des reflexions sur ce Camp servient inutiles, c'est

1 1450

; o

pa

ce

un Ver

avec

Ca.

for

ue

4

and the

nė

Ai.

on.

il

vair

aux militaires apoliques d'en faire : je me bornerai de dire que se la droile de l'Armée auroit été avancé jasqu'à la houseur ou estait le prople avancé, et que la signe en oblique ent pussé sur la houseur Devant le gront la gauch apouise au ruisfeau, la pavallerie en J. Ligne beauvoups d'abattis au flanc droit il me femble qu'on était campé avec poles d'assurance. le 25: Sejour. le 26. L'Armee marcha en 6. Colonnes, prenose le Comp de Tilna les Bayayes privoient fous une foible escorte et les Colonnes marcherent fans avant garde. La Troile de la favallere s'elendoit juoqu'au village de Terarcha qui ne fut pour occupé, elle avait une hauteur Devant elle, fans garde de famps, la gauche à Ternava et au dela du Village, le forps de Referve comme en flanc de l'Année, le Village de Village ou était le quart tenerale Levant le front, et au de la du Village une hauteun qui le commandoit occupie par deux Balaillons, mais enboarce de Bois, quoiqu'il n'y avait quelques jours que l'Armée était en manhe la Cavallerie avait deja poles de la Chevaux

63.

de main pour Regiment, les Carabiniers manque de valets conduisvient les chevaux de bales, ceux de l'Infanterie les Chariots et Dayages étoient emploies par leurs deneraus et Colonels de forte que toute la force de l'Armée peut avoir confiste en trente mille hommes. Le 27º L'Armée prit le l'ampo de Selenza et y marcha en 5. folonnes la gauche à Selenza la droite à Domestrofsig. Ce lamps avait 5. Verste d'clendue se et il est à suvoir qu'une verste à 1300 pas le Camp etoit coupé au milieu par un Marais, fur leguel il y avait un manvais pont, en abandonnant toute la partie de l'aile droite jusqu'au Marais your avoir assez de Troupes à occuper la hauteur derriere le village de Selenza, avec la game il me paroit qu'il auroit été mieux. Il y eut une escarmonche, pres du Niefter au des avan tage des Juros. 6 28° d'Armée fil sejour, On expedia des Ordres pour augmenter les Provisions du Mayagin de Satanog le 24e Le Campo de Renzi, la marche se fit en 3. Polonnes l'Armée grassa la moderne, la marche fut longue et

e dire

à la oblique

appuire

tlis

olus

amp

de.

leur

e ed

nerole

le.

eé.

ie

valle

prenible et ful sil mal arrangée que la droile arriva à 9. heures du foir , la folonne du milieu ayores 2. heures de la nuit et la gauche à 9 heures de l'après mici. Le Campo chait mauvais, commande et ouvert par lout, on voioit derriere le Camp de restes d'un samp re. tranché du General Munnich fur des haudeurs qui fans contredit etait meilleur? Le Trince Troforofssig qui esait possé de Nichingna ou il avait en un assez bon proste, s'esait place entre Caminice et Chokin pour fant ses posses avancés jusque pres du bord qui raporterent que l'ennemie prassoit et repassoil le Niester, mais se retiroit toujours les soir au dela. Le Teneral Voihl Commendant de Caminice envoie poluficaro Oficiers compolimenter le Trince fallisin. le 90: L'Armie ent Lejour, les pluies continuelles emperhant le Chariage de l'Armée de joindre. Le Trince Falligin alla avec un Regiment de Carabiniens. au Corps. de Souforufsky Jans l'idée de vouloir s'apropher jusqu'au Niesser pour voir le Camp qui esait sous Che sim Le Prince Sallipin après avoir vu tous le profles et.

les embuscades de ce Corps y laisfa le Regiment de Cara, binier qui lui avait servi d'estorde et s'avarca seul avec sa fuite vers le Nieften, mais lorsqu'il ful en chemin les po fles avances raporterent que l'ennemi passoit le Miester en soice ce qui obligea le Prince de retourner jusqu'aux postes emburques des chasseurs, les carmouche dara polufieurs heares et partet devenir si sérieuse que le Siènce envoia un dide de samp à l'Armée pour faire marcher le Corps de Referve, vers midi l'escarmouche se rallentit; et le Conso de Referve ent contre Ordre. Le Prince Julijan après avoir fait une espèce De Revue des Regimens d'Iluzards qui choient campis près du luction des Briner Tréforoforig et qui n'avoient pas été à l'escarmount. dina chez le Vrince Broforofsky . Sendant le diner on vint raporter deux fois qu'ils parvisfoit que bennemi vouloit prenebrer par un bois, qui se tovavail entre l'aile gauche et l'aminier, mois on traile ce rapport de fable le Prince Sallisin Vinant for l'vile, et s'étant leve fe miet à Theoaf your relourne à l'Armée fous l'escorte du Regiment qu'il avait amené avec lui. Le Trince

es'

. Le

re: lans

xenis

nhe

esqu it

form

mies.

Chestin 1

Troforofssig l'accompagna meme un quant de mille, tant il se croiait hors d'insuele mais il n'esait jour encore tout à fait de relour à fon lamps, que des fuiants vinrent à lui, pour lui annocer que les Jures avaient reellement prasse entre Caminier et son aile ganche tandis que d'autres étoient parfés entre tous ces profles sans se faire relenir, par le seu d'une (D'atterie et des chaseurs. Le Trince Inforvssry ne jougnit que par bonheur les Regt d'Huzards qui avaient campis pres de son quartier et qui avoient l'ennemi à dos eten stan. Le Trince troforofsorg qui néfesoit jamais souvé de fa vie en pareille occasion ou une hardie resoluction, mais executé vivement, est la feule et l'unique ressource. parla de faire retraite, mais le Brigadier Seriely de Huzards et le Commandeur du Regim: des Hugards rouges lui representant que la chose élait impossfible qu' il ne leur restoit plus qu'à vaincre ou mourir atta. querent si heuresifement les Junes, que cultistant le flunc Des premieres la terreur les gayne tellement que tous s'en ficirent jusqu'au Niester avec la meme facque

qu'ils avoient attaquées. Le jour preut servir de le con à lout militaire, que la bravoure n'est rien fans Ordre et discipline, et que celui qui ne connoil pas le pouvoir ou courage, el les jeux de la forlane à moien par cel exemple : d'apprendre à experer. Le Frince fallizin qui en chemin avait été aventi de l'attaque de l'ens nemi avait dabord renovié le Regimens de Parabiniers qui lui servoit d'escorte, pour porter secours au Prince Troforofony, il avail envoie à l'Armée pour faire mancher le Corps de Referre, mais il arriva trop tand , cepandant il y resta , el je campa pres du forps du Frince Stoforofshy. ( ) xaillet. le 1: L'Itrinée eul encore sejouv. le 2º Un clait porel de manher, mais les poluies con tinuelles avaient confiderablement qué les chemins, Jans ce terrain fort gras. l'Armée teffa au l'amp. Le Mayazin ambulant n'arriva qu'aujord'hui et un Counter de Sétenbourg, avec une lettre menavante de ne plus larder à passer le Niefles?

20

ganohe

es

res

Can.

rès

e

9

/w

a -

Cune

ue

le 3º L'Armie parit le Camps de Garnochuchinsky, on y marcha en 9. Colonnes, on endroit el fortoit dece Camps par un Defile qui elail mauvais. La petite ville dont ce lamp portait le nom etait despeaplée par les Tures, on ne voioit que des s'àdavres sans Teles, ils avvient fouité et ouvert les Sepuleres ce qui rendoit tous ces environs insupportable, par la puanteur de Cadavres. Le Lieulenand General, Rennehumpf avec A. Regimens d'Infanterie L' de Carabinders et son Coloques releva le Corps de Referve au sampo de Troforofsa; il ful destine de rester en deva du Niester pour courrir la Solvyne et saminier, prendant le Passage de l'Armée et marquer Chofjim de ce colé. Troforofssy marcha jusqu'à Svanietz, et le dieutenant Teneral Nogel devait marcher avec le Corps de Referre. jusqu'à Oucze, plus hand que Sounietz, y arriver à mi; nuit et elablir tout de Juile les ponts fur le Niegher Mais il n'arriva avec fu lenkeun ordinaire qu'à 7. heures du lendemain. L'enneme de l'ennoit tranquille de l'autre cosé du Niefter

Des faux avis firent supposer au Drince Fallizien que le Grand vizir vouloit passer à Monder prour entrer dans la nouvelle Servie. le 4º d'Armée manha en so Colonnes prendre le lamp vis à vis du Niefler, la poclike ville Oueze comme. , ils quelques une la nomment d'Ouffie, devant le front. Ce rit Campo exact tres bon , on exable trois fatteries your le defense du Sont, qui fut chable vis à vis du Village De da mofége fous une hauteur dominante. Le Torrent laques du Niefler est extremement rapide à cause de la proximilé , il des Carpales et comme la Rivière y est large en momo rin loms, et qu'il falloit 80 Pontons, on ne pul clablir mee qu'un feul Sont lequel en prenent la figure d'un s par la legerele des Pontons des Dois ne resista d'un jour à l'autre que par le polas grande attention. ence. La Marche n'avait élé que d'une mille et d'emie ce. mi; pendant l'Armée avait été au de la de douze houses en chemin pruisque le Sont fur la Sabrouge en forbant du l'amp avait élé si mal fail, que le Prince Fallizin ful obligé de s'arreler polufieurs heures pour le

raccommoder. Cependant cette Monche aurail élé d'une grande confequence si Mor de Staffet ent agis selon les Ordres qu'il en avait reen, d'établir ces poonts; ce relandement auroit empeché l'Armée de le secourir en cas que l'Ennemi voulvil disputer le Sassage. Le Prince Prosorosonj arriva le soir avec les Troupes legeres. le se de Pont ne fut acheve que ce makin, les Troupes legeres et le Corps de Referve passerent, pouis leurs Dayages et plus de deux Jents Chariols de Tourage, ce qui empreche l'Armée de ne privre qu'à 8 hours du foir. L'Armée defila toute la nuit pour prenove un Campo à 7. versse ou une mille de l'eau, quelques. uns s'egarerent et l'Armée ne se retrouva le Condemain que par miracle. Le General Molina fit construire un ouvrage à Corne pour couvrir le Sont Dont les angles monts laisfoient prinsieurs points sans desense cet ouvrage en tout m'a parie etre mal établi aiant à cine cent pas devant lui, un Terrain qui le dominoit.

le 0: Le reste de l'Armée arriva vers midi au Camp. le gros Payage resta de l'autre colé, sous la Pro. tection d'un Regiment d'Infanteire et de deux Estadions L'Armei campa en querra long 4. Nataillons dans chaque Clane les Chevaux de frise furent mis autour du Camp pour la premiere fois. Le Corps de Reserve et celui de Trosorossis, composit à la porle du favon devant l'Armée. Le Lieubnant Teneral Genne Rampf, qui elait refler pores de Chotzim, mais en Bologne separé de bennemi par le Niegler Doma avis au Frince Fallison que l'on avait donné des Signaux par quelques Jugos De Canon à Cholyin qui prouvait ou qu'il leur était arrivé du fecours, ou pour annoncer que l'Armée de Lussic, avait passé le Niefler. Les Chas Jeurs de Armiee avoient occapé quelques defilés qu'il y avait à gauche, el l'on aporit par un Pretre grec, qui servit d'Espion que l'Ennemi chait tranquill Dans son gedranchement autour de Chalpin. le 7º d'Armée marcha comme elle avait campée par fon flanc Froit en Balaillon Luarres long; ce flanc

le'

ces

de le

les

yors

, ce

Ou

rues-

rain

me

oien

m'a

m

forme pour 4. Salaillons forma qualre Colonnes, la proce. miere et la seconde digne suivirent par un demi toun à droit et à gambe, les Natheries à l'élé, le flanc gambe manhoit evenme le flanc droit une Eradion de Carabi niers faifail l'Arriere Farde. El étail ordonné que les Dayages Devoient manher au milieu du Luarré mais la polagoant le cortoierent. d'Armée àpres 7 heures de marche, gril le Campo de Sas. tagna qui estait l'unique village qu'on avait vu prendent touté la journée et qui resta devant le front tel qu'une espece De Marais qui s'élendait à droite jusque vers le Suits. La Reserve et les Troupes legeres avaient coloie la game. de l'Armée le long du pried de la Morcavina qui sont des Montagnes convertes de Dois, qui commencent prés de Charrim; et traversant transversale ment la Moldavie jusqu'au truls vers les Carpates. Les Troupes legers or cuperent le defilé de Cochicow, une petite mile de l'Armée, par ou elle devoit passér le lendemain. On ne rencontra prerfinne de l'Enneme; mais un Deforteur

79

de Confederés annonce l'arrivée du Serustier à Chotsim. Un Officier des Hugards travessi en Arnaule arriva de lasse et confinma que le Frand Visir était toujours entre Sender et kassi que le Serustier avec son Détachement avait joint les autres à Chatim. li y eut dans ce l'amps des dissensions marquees entre les Teneraux Rusfes. 68: L'Année manha en deux folonnes et prit 6 Ramp de Sadubrigha, au pried des Montagnes de la Morcacina Le Camp elail bon , la droite commandoit par toute la Caval levie campoit en 3º gigne. Le vulle couloit au flanc dois Trosorofory convoit de ce colé. Le Lieul énant Jeneral Stoffel marche à l'arrivée de l'Arme pour prasfer aud ela du Défilé de la Mocravina et de le brusquer en eas que l'ennemi l'occupail landis que le Chasfeurs overpant le Phemin etrait qui prasse du Village de Séda brissa par les montagnes devaient priendre au revers le Défilie pour ou Noffele avait Ordre de passe Le Teneral Stoffer fit raporter vers le soir qu'il avail heureusement passes et occupé le desilé qui avait pres

THE s

an gambe

les.

ais

Jas.

'ane Such

gande

font

parie

legens

. On

Leur

d'une mille de longjacer fans rencontrer d'ennemi le Pas. fage avait coulé du monde étà ce qu'on prelend pres Que 2000 hornmes au Combe de Munnich tandisque 6 bon heur du Since Fallizin le fil passer sans coup ferir . On vit encore quelques Resoutes vers le Trulto du tems du Noi Sobiesny, et de celui du Combe Munich très foli-Dement travailliées. le que L'Armée marcha en deux polonnes l'une toute. pores de l'autre par le trouée entre la Moccavina et le Soullo, la Cavallerie fuivoit l'Infanterie. Garnauxa poelite mais une de meilleurs Villes de la Moldavie pres du South, resta un quant de mille à la droite. d'Année proit le Pamps de Deranske village qui resta devant la gauche du front dans une troue des grandes Montagnes etoient Devant la droite, que Vioforofsing avail fait occuper par quelques gataillors de Frenadiers. qu'il avait à fon Porps dernière les quels il pampoit avec les Troupes legères, le long du front it y avait un Marais quasi impracticable qui saparoit l'Armée du sorps

de Referre, qui campoit sur un Terrain dominent cluidu lamps. Le diculenant Teneral Stoffely qui avait été envoie comme j'ai dit le veille pour occuper le Défilée avait choisi cette meuvaise Sosition pour l'Armée, apores des langues disputes entre lai, le Tenenel Molina des Ingenieurs et le Trince Groforofsky. El me femble que comme. l'Ennemi n'esail volus qu'à quelques Milles de l'Armère Monfieur de Vlogee auvoit du poasser polus en avant ausfitol qu'il vit arriver l'Armée et la faire le l'amp qu'il occupoit, car si l'Ennemi se sul avisé de le gener attaquer, il l'au voit culbuté infailliblement /: V loffele ne pouvant remplier le terrain ou il campoit : l'et alors l'Ennemi commandoit le samp de l'Armée par le terrain Tominant. Le Trince fallisin auroit été obligé de le replier dans les Defiles, qu'il avait à peine franche etant si à l'etroit que la 9 ligne composée de l'évuleire campa dans la Bois, le Coup auroit été decisif pour toute la Campayne, et d'autant plus favile à execuler que Stoffele avec son lors, j'ignore par quelle idée faifoil sront vers le South, au lieu d'attendre l'ennemi

Sas.

res bon

· On

Coli:

de

ra el

vie.

e.

ndes

aoac

soit.

t-un

forps

76.

de Cholsim , Le Lieulenant Jeneral Trince Regonin et Elmos Tont le Terriere venait pover relever le General Carhoffssy comme quark mailre General arriverent à l'Armée On travaille toute la nuit à plusieurs ponts de communi calion pour passer le Maruis. le 10 . On manha en 9. Colonnes porendre le Camps de Ringai, le Frince Groforofissy avec les troupses legeres et le ficulement Jeneral Norgele avec le Corps de Réferre, firent avant garde. Le Camps était d'une étendue à ne pouvoir être rempoli jour les Trouper, mais comme il y avait une neuteur en dos , d'une à deux mille pas de l'aile droite on y placa une Natterie de 12. Sieces, sous la porvlection d'un Regiment. Le Prince Proforofesy se place avec fu s'avallerie au flanc droit, mais comme il y avait une montagne de la meme hauteur vis à vis de cette Butterie, on envoia des Chasfeurs pour l'occupe, aux quels on joignit le foir 3. Pataillons, quoi qu'elle. ctoit separie de l'armée par un marais. Le Lieut Jeneral Propole qui s'était possé devant l'aile gauches passa vers le foir ce marais pour prendre possé de

77.

l'autre vole puisqu'on voioit arriver l'ennemi de toute part fur des hauteurs dominantes et se former vis à-vis de l'armée, ce qui faifoit crainere qu'il pouvoil vouloir dispuler le passage le lendemain de vince Sallisin accompagné de tous les Jeneraux resta jusqu'au soir à la grande Statterie pour observer l'ennemi. le 119 L'armée était de grand makin fous les Armes mais manque de Republion et ballottée par les Jaux raports du Pince Prosorofssig, que voiait à sout moment des folimnes d'Infanterie et d'Artilleire, elle ne marcha qu'à neuf heures, le dessein escrit de franchis le marais, pour poster la droite de l'armée sur la hauteur ou l'on avait possé la veille les Chasfeurs et J. Bulaillons et de prendre un allignement avec l'Armée, qu auroil le marois à dos, cela executa en deux Colonnes. les Trince Proforofssig marche pour couvris le gland drois et fal suivi de la favallerie, mois comme on ne donne ni point d'allignement ni asses d'Attention pour former l'Armée, il arriva nedurellement que l'armée n'avail

et

'armee

de. es es

firen!

it le

jolara

à.vis

couper

iend

De

proint d'appuy à son aile ganche. et qu'elle n'occupoit; les hauteurs devant le front ce qui emperha dans la fuite l'artillerie de faire l'effet desiré. L'ennemi ent quelque avantage à l'aile droite fur les Hugards noirs il vouloit tenter la meme chose fur la gauche, mais comme elle n'élait formée que d'Infantisie la canonade retint la vivacité de l'ennemi lequel quoique profé sur un terrain des plus avantageus, que l'on preut 5'imaginer commenca peu à peu de se reliver. L'armed De Rusfie qui voioit ce mouvement s'ebranla de foi meme, et portant ses Chevaux de frise devant soi, pour fuivit l'ennemi en ligne, au dela d'une bonne mille. D'allemagne jusqu'à la hankeur de Brescie. L'artillen fut plus poblic que trainée par les Soldats el pas la des montagnes et des marais quasi impraeticables La force de l'ennemi peut avoir consifsé en quinze mille hommes. Les reflexions qu'il y a à faire fur vette journes font que si l'ennemi avait en assez de science militaire. pour seindre une retruite, fans la faire, il lui end c'é aisé de battre l'Armée de Musfie, qui sans faire

poit. Les. cul oins mais ronade the cul armee foi , pour ille. tillen lipas: tuables mille journer rilitain. end s faire

reconnoître, si l'ennemi se tenoit. Derriere les hauteurs le voiant se rtirer des plus hauteur count sur lui sans le moindre Ordre:, et sans tenir rang ni files chaque folonne faisant une Colonne à part. Le Lieu. tenant Teneral Stoffey qui avail passé la veille le marais que l'Armée avait devant le front, n'avail qu'à manher pour se trouver sur une hauteur que Dominoit le flanc Proit de l'ennemi, et qui lui rendoit La retraite Dificile, ce qui auroit peut chre influé Sur Cholzim puisqu'une partie de Sanisfaires qui en sormoient la garnison se trouvoient à ce combat. Mais Monsieur de Stoffell, que son caractère lens et indecis n'incite pas à chenher les hugais amiva loops tard pour rendre service. Le Lieutenant General d'Elmd fit pour la premiere fois Ju fonction, comme Jeneral Quartier maitre. La nature du terrain lui presenta un Camp admiruble Les Bayages de l'armet qui s'étoient arrelé au des nier Camp fuiverenk la nuit fans airident. 6 12º l'Armée ne mancha qu'à neuf heures du matin

pour donner le tems au General d'ElmH de reconnoitre les routes et de faire établir des ponts, fur le marais qui ctoit devant le front. La manhe fe fit en deux Colonnes, le Prince Proforofsing qui cotoiois la droite, fit la 9 et le Corps de referve à ganche laquatrieme. Armée pas fa à peu de Pistance du Champde Da. Paille de Vaouschane, et traversa la pretite ville Le Kruly ou tous les habitans étoient morts de Maladie epicemique. Le Vrince Proforofsois aiant fait avertir le Grince Julisin que l'ennemi elait en manhe, pour venir attaquer l'Armée elle fit halte, et il forma la reserve à l'aile gauche. L'Armée attendit prindant quelque tems l'ennemi dans extle position, mais comme le Snine Proforofsej fit averkir que ce n'était qu'une troupe. de quelques centaines de Spakis qu'il avait pris pour

l'armée, et qu'il esait pries de cinq heures après midi

le Prince fallijm refolut de ne pas aller plus loin mais d'établir fon Camp à milles pas de la.

81

l'armée y marcha par la gauche, qui fut très bien placée aiant des ravins un practicables à dos et en flunc la droite qui s'elendoit vers le Village de Faschifohe, n'etait guere attaquable par les détours que l'ennemi aurail été oblige de faire et devant la quelle s'était campé le Prince Enforofsij mais devant cette gauche il y avail. une hauteur separée du lamps, par un grand fond, par laquelle il falloit paofer le lendemain pour aller à-Chotsim. Cette raison seule sufisoit de la faire occuper par le Corps de Reserve pour ne pas etre arrelé le Condernain dans fon joasfage à quoi on devait nata. rellement s'allendre jouisque l'ennemi en avait chasse les fosaques lorsque l'Armée entra ou Camp De Sasch-Nifer. Vers la nuil les Jures abandonnerent cette hauterer et l'on se contenda de l'occupie par quelques Cofaques. le 19: Le Seneraux 3'étant assemblés de grand maten, chez le Prince Sallizin, l'Armée pril vers le S. houves les Armes pour marcher. La disposition de la Fourne clait que le dientenant Teneral Sogee, marcheroit tout de fuite avec le Corps de Referre pour ovouper

n.

R

he

ida: Ue

ta.

re.

rine

our

di

cette hauteur qui dominoit l'aile gauche et le l'amp qu'ausfitot qu'il y seroit proffé, l'Armée suivroit immediatement en deux lignes par un Demi lour à gauche, que l'ors qu'elle seroit fur cette hauteur, les Marche Je fervit en Salaillons Juarrees longs par le flanc gauche, pour attaquer l'ennemi ou on le rencontrervit si non le Retranchement autour de Chotzim. La Cavallerie du Corres de Referor ne devait marchen qu'auce la seconde signe de l'Armée, et la l'avallerie Te l'Armée ne suivre que l'orsque tout auroit passé le fond, et la hauteur. Les Equipages resterent parqueles ou lamps four la prolection d'un Regiment d'Infanterie, et de deux Regimens de Carabiniers. êtte disposition auroil été font bonne, jonur reparen ca faute d'hier, mais manque de resolution et de viva. cite on en fil une plus grande qui clail de ne pas la mettre en execution fur un avis du Trince Proforation que l'ennemi venoit jour attaquer l'Armei, cette sit prévoire des momens prebieux el Jonna le Sems

à l'avant dande de l'ennemi d'accourir per cette hauteur de la quelle il cultura vers cinq heures du martin les 800 firaques qui y ctoient proflès les menant battans jusqu'au sond ou se trouvait l'Armée en Colonne pour marcher, toute la hauteur était vouverte on meme tems de Tartares et fil'ennemi y avait ameni en meme lems du Canon et de l'Infantèrie je ne fais yous oc qui en ferait arrivé. Soude le monde enunt dans cette confusion, qu'il falloit faire mancher le Corps De Referve. Le diculenant Teneral Voger fo mit en fin en mouvement avec to Nataille de frenadices et 13. prieces de 12 tt. mais au lieu de faire une disposition raifonable, et de monter fur la hauteur ou en Ma. taillon quarrie ou en Solence dont les stancs aus roient jou este couvents par une seconde higne il Je mit à la dele de son Corps, suns donner la mointe disposition qui se sorma en front de manière, sans gammatir ses flancs, mais le terrain etant trops etaient aux oiles firens halle et formerent une

np it

er à

ee r le

en.

jem.

her

fé

nb

mont

ren

toa.

rafsy:

tte

mes

Lems

seconde digne, mais sans avoir des flances de deux colos à peine le sieulenant demenal Stoffele fut il sur la hauleur qu'il s'arreta avec les deux lignes sans aller assez en avant pour gayner du terrain et en laisser à l'armie qui devait le faivre il se contenta de canonner une Troupe de favallerie qui s'était possé devant lai pour attirer son attention, tandis y p'il avait n'egligé de proféer fa ganche. preus en avant, pour celairer un fond qui était pres d'elle rempli d'ennemis ce qu'il ignorait. Le Jeneral Asmailoff qui com mandoit la favallère de la referve, au lieu de fuivre la disposition avoit coloie pour un demi tour à yauche la reserve de infansere et comme il vit que le Teneral Stoffele s'arreta il pro. jetta je ne fais jourquoi de se placer entre le deux ligner de l'infanterie, et fit pour consequent le front vers le flare ganche de la reserve et commenca par son aile droit et un demi tour à droite d'entrer entre les deux lignes fans avoir meme fait liver l'epie, l'orsque l'ennemi voiant cette manouise manoeuvre fortit du fond et le. prenant à dos et en flanc, fabra une grande partie

colos roupe lignes flan

les

he.

res

200.

de deux Regimens de l'aile gauche. les autres s'enfuirent et ronverserent dans leur fuite loul le Balaillons du Trince Fallizin, celui du dieutenant Colonel Boix fet volle face et tout le 9 rang de la premiere ligne. et firent un seu continues, et sur les faiaids et sur les unes qui voltigerent prele mele, entre ces deux lignes et subrevent tout ce qu'ils rencontroient des domestiques ou ralets d'artillerie. Le Teneral d'Olitz qui chail en marche avec la gremiere ligne de l'Armée, aurail jou remedier à ce desordres en fe presentant un front à l'ennemi, aiant deja prassé le Vallon, mais les fuiards etant tombé dans fu Colonne fans qu'il donna les moindres Ordres cette Colonne marcha sour jours à croite dans un bois qui y était et s'éloigna. par consequent de ce quelle avait à faire, Le Frince Rejonin qui monoit la seconde ligne n'avail pas envoie prassé le Vallon mais voiant ces des ordres il le laisse à droile et marche sur le hauleur qui y menoit. Monsies. de Sluffel, qui avait fait tourner ses canons le canonna plussieurs sois par inattention, il ful attaqué deux

fois par la Cavallerie Ennemie avant de pouvoir s'attacher à la gauche de Stoffee dont il fet le flanc acces toute fa ligne, et à preine, y était il que l'ennemi dont le nombre avait augmenté confider à biement fet une attaque Generale par tout accompagne du feu de 10. prieres des l'anons et de cris esproiables. L'artillerie des Musses ne discontinuoit en attendant de faire un feu continuel. mais sans effet. La premiere ligne mence par le Tenaras d'Olitz. au lieu de faire comme la féconde, et de s'alla. cher à l'aile droite de Stoffele pour en faire le seance se sorme dans un meme allignement avec elle de sorte qu'elle exposa son flano au moment qu'on vivoit qu'un gros de l'infanterie de l'ennemi avec des panons, vouliet occuper une hauteur, qui ce trouvait devant l'aile droite, cela fit enfin prendre la refolation de former un dalaillon auarre, auquel on travailla I heures pour le former; fi l'ardeur de l'ennemi, qui faisoit parci par-là des ats taques à l'aile gauche, n'eut été rullentie ou qu'il les cul fait à l'dite droite la fournée auroit élé sujette. a exution. Le Prince troforofský qui s'etoil toujours

s'at acree ond atta. 146 usfes ruel , enoral Cerie suivoit le Guarge en deux lignes. 'atla. ne lorte 'un eliel aillon Wiefter. er; ati 1 60

tenu tranquille à son proble, vint ensin vers midi pour prendre pant à la Journée il se profla avec ses trouper legeres et quatre Sataillons qui l'avoient joint vers l'aile gauche de l'ennemi, et comme le grand quarre de l'armée ce trouvait en fin forme on mantre droit fur l'ennemi qui s'enfait. Les hugards et cofaques firent à cette orcasion une attaque très vive la Caval d'on appit d'un prisonnier que le Serassier, le Bach de Natolie, et le Combe Sotologi. Marcehal de la Con. federation y avvient été que le tout avait été au Dela de 40 m hommes et que deux Jachas avaient élé tués. L'armée prit fon Camp, la droite apource à une Rédoute qui exissoit envore du Combe de Munnich la gauche fur une hauteur remplie de Dois vers Trosorossi campoit au flanc droit de l'Armée pour empechér que l'ennemi qui était autour et dans le retrenchement pres de Chotim ne passa entre le. Niester et l'Armèr, ce sleuve faisant une coude

autour de la ville. Le soir vers la retraite il y ent une fausse allarme, toute l'armée prit les armes fans ordre la Cavallerie qui campa en Je ligne laisfa en vartie ses Chevaux au Signel et remplie d'une ter reur panique, se mit le Carabine à la main parmi l'Infanterie. Le Frince Sallizin fit rentrer les Trouper après qu'on ent constaté que vette allarme avait été causée par un Carabinier qui dans un desilei, qui menoit à l'abreuvoir avait crié que l'ennemi venvit pour qu'on lui set place. Le trince Sullizin enour le soir le Major Abernibizous. Jon Major du Four avie S. Drapeaux à Vetersbourg. des faules de cette journée sont inombrables et il faux avoir la bonkeur du Frince Jallijin pour ne pas avoir en le meme malheur, que les imperians esfuierent à la sournée de Contina, ce qui auroit été infaillible file gros de l'ennemi fut été ar. vive à tems pour soutenir l'attaque heuveuse de for avant garde. L'armie avait leussée ses pontons elle avait passée

end mes aisfa ne ter rmi. roupe itelé qui wit envoid il ne riaus it

le Niefter fans communication jusque là. Elle n'avait de vivres que ceux qu'elle portoit avec elle, ainfi il est favile à prevoir, que le moindre échee auroit causé sa ruine totale, fi elle cut été obligée de repasser les Défiles de la Boccavina, pour joindre ses vivres et ses pondons. Le Prince Gallism voulus attaquer encore le soir le conssernation, mais plusieurs Generaus le deconseillement alle quant que les Troupes étoient trops suliquées. 6 14: Un Déserbeur des Confédérés avertit qu'apres l'affaire Thier les Generaux de l'Armée ennemie aint Tenu Confeil de guerre, le Verassier avec le Combe Sototeri et l'Infanterie s'étoient jetté dans la ville et que la polupart de la Cavallerie clait allée à dender que pendant la nuit 1500 les avoient suive entre le Niester et Drosorofsh, sans qu'il en avait fait mention au quartier general. Le Prince Julisin set commander 12. Dataillons separés 90.

en trois de la chements tous commandés par le Lieut Teneral Essen, avec quelques prieres de 12. the qui l'après midi en polein jour devoient etablir leurs Satteries. vis à vis du Metranchement ennemi le canonner le le ndemain à la pointe du jour, ou le Prince Sallizin en vouloit faire l'attaque avec toute l'Armée, les trois detachemens s'avancerent en Solence fans la moindre Cavallerie pour les courier à dos, ous'attendoit na turellement à une grande Canonnade, mais l'ennemi avoil abandonné le retranchement et une containe de Metes des Bufles et de Chameaux, el s'clait re lire dans la ville. Le Lieutenant General Essen et le Jeneral Unyern de l'an litterie croiant que l'ennemi ne vouloit que les attier et que tout le retranchement choit minée envoierent demander au Prince Fallisin, s'ils devoient l'occupen le 6. Régimens investisent la place, mais de filoinet si mal qu'il ne dependoit que de l'ennemi. de coupe les profes les uns des autres à chaque fortie. La place refla toujours ouverte du coté d'ortachj

vis-à-vis de Svaniets, on commença encore ce sir icul de traver des Blatteries, mais comme le Jeneral Mo l'après lina Chef du forps des ingenieurs ne connoisfoit eries pas la place et qu'il commenca à faire nuit les Since Troforofsky qui elait fort en faveur el le Saient izin du Trince Sallisin quoique Chef des Troupes legeres rois fut commande pour lui indiquer les emplacemens nore les plus convenubles. Je Lieulenant Jenenel Remnehamps na qui elait de l'autre colè de Nieller, aprocha fon Camp avoil et elablit de meme ses Batteries dont il pourvit Aes voir à decouvert toute la ville. e ville le 15 ! L'armée change fon Camp et mit sa droite ou an avoit élé fa ganche, le front vers la ville, la ganche. vers le sviester. Le me reserve de parler plus ample. ment de ce Campo dans le quel on refolut d'attendre per l'arrivée du frand-visir, mais qui ne remplifoit aucon but. Les Jatteries commencerent à liver contre upe la ville, loujours dans l'Intention d'y mettre le feu mais elles étoient si mul établies qu'elles ne faisoient aucun effet.

Le seu de la ville sul si suprerieur à celui des Bussiens qui n'avoient que des pieces de 12th. et peu de charges de 96.4. Font on tiroit en quentité parferent les Parapels sans que les Canoniers y avoient la moindre Jurché ne couvrant meme que la moitée du lorps qu'on refolul dans un Confeil de querre de changer ce soit difant bombardement en Alocus elqu'avant le joan on reliveroit les Dataillons et les prieces de 12. to, pour ne tenier la ville inveffie que par des Softes de l'a. vallene du Corps de Referve qu'on fit camper entre l'aile droite de l'Armée et le Corps de Proforofsi à qui on envoir L. Regimens d'Infanteire et 9. Dataillons de trenadiers pour etre en état de resister en cas, que l'ennemi bensa de passer entre lui et le Niester, pour se sauver à Bender. Les Dalaillons fe retiroient de grand matin sclon qu'on l'avait projetté hier et l'ennemi procequent tout de fuite le Retranchement, l'orsqu'il ful abandonné. Le Lieutenant General Stenne hamp

envoia le Teneral Comenshij pour faire demander la prermis fion au Prince Tallizin de continuer de fon coli ai jetter des Frenades, et tout ce qu'il avait dans la ville; car prouvant enfiler toutes les rues basses et toute une Poligone, chaque Boulet faifait un ravage horrible entre les Chevaux et Chameaux dont toute la ville était remplie.

essiens

harge

nere

qu'on

men

Are

pei

Jouleds

Les Sontons arrivent de l'autre coté avec les gros Equipayes. Le Migor des Sontoniers aparement mal inflruit dressa le prant entre Ortop et Cholsim mais comme cette profition était trop exprosée et qu' Ortop qui est un grand ouvrage de torre qui s'est fou lenu depuis le doi Sobiessi devoit en saire comme une Telé de Sont contre la ville, il fallul leven le Sont et l'établir plus bas.

Le Lieutenant General Rennehampf à quoi on avail fait passer quelques prieses de 12 th aprocha fes Satteries de 80 loises il en fit construire une autre à 800 pas du bord du Niester qui baigne la mouraite

qu'il fet enterrer des l'horizont de forte que tous des Coups de l'ennemi grasferent la plu part pran desfus, cette satterie enfiloit une flanc et prenoit à revers une longe courtine, qui faisoit front vers le Camps du Since dallizin. Comme la droite de l'Armée n'étoit possée que sur une hair : teur en ponte douce, le deneral Molina fut charge de for tifier le Pamps pour des Rédoules il en trava qualre au fant droit et quatre d'errière la feconde ligne, le front vers la Moveavina entre lesquelles et le Camp ou il y avait un jond, on projettoit de places les menues en cas que l'on jul attaque avant de prouvoir les faire poasfer le Niefler. Ce Campo quoiqu'il avait devant le front et le flanc gauche de Ravino et un terrain difficile à. passer ne valoit rependant vien, et fut la cause que le Trince Fallison fut abligé enfuite de repasser le Migle, pouisqu'il ne rempolisfoit aucun but. Le Tound-visir n'a voit qu'à arriver pour faire entrer toutes les broupes qui investissient la place au Camp et secourul par lu la place fano avoir befoir d'attaquer l'armée qui

obligée alors de tirer ses vivres et fourages de la Sologne, qu'il pouvait encore lui inquieken par des detachement étoit obligé de reprasser et de quitte la Moldavie. Il y avait de plus une hauteur entre la ville et le Camp jusqu'ou les prieres de 12 to ne prouvoient pas atteindre à 1300 pas du front, mais ou il était facile à l'emnemie, après l'arrivée du trandvizir d'y faire trainer ses grosses Sieces de la ville ci qui auroit becoup incommoder l'armée. Un commanda tous les jours qualre milles travalleurs pour la construction de ces Rédoules, mais dont il n'y avait que la moilié en faction manque d'outils. Les Rédoules que l'on avoit traves etoient or me femble trop evlifichets, ne pouvant, ne pouvant contenir que 150. à 200. hommes elles n'occupaient ni le terrain Dominant ni etoient tournées pour eclairer un bas fond, qui leurs etait au flanc droit, et elles choiens tous quarrées de forte que le sossé n'etait ni vu ni defendu par une autre ligne, quand l'ennemi. s'y

ous

noit

2. have

ne.

nd g

e from

a.

Siegle,

n'a-

-- lu

ec

trouvait une fois. On profla un Bataillon des Trenadies entre la gauche de l'armée et le Niefler, un autre Jalaillon à la Boccavina aprilé et retranché ou Niefter pour proseger l'herbe qu'on y faisoit couper. le 17 e d'armée chanta le de Deun pour l'action de Paschnifce. Les patrouilles avoient pourseis jusqu'à 6. Milles de Chemin de Bender fans devouvier quelque chose de l'ennemi. le 18: Le Lieutenant Teneral Rennehamps continue de fon colé à tiver dans la ville, ceux de la ville tirement entre fix el fepts conts coups par jour la plupart du Calibre de 96.tt. Un dresfa un fecond pont près du premiere et un gataillon mancha à Ohop pour les proleges le 14º Des defenteurs de la ville lous grees et arnants assurement que le Jeneral Rennobeam of Cours campoit beaucoup des dommages que l'on manquoit d'éau el de fourages, et que la puantour dans le ville efait horrible, hommes et beles restant sans eter enterres.

620e L'ennemi qui n'avait occupé le retranchement que par des pufles, heureus de respirér un ais moins infecté. que dans la ville se prosta en souce derrière le retranchement et coursa les feintles du esjois de Cerisiers qu'il y avoit pour nouver jes Chevaus, mais comme on s'elail propo. for d'afamer la ville, Le Triner Tallizin assemblea un Confeil de Suerre dans lequel it fut refolie de faire recoupe le lénéramain le retranchement. Le dieulen unt Feneral Combe de Bruce y marcha la nuit avec 4. Regimens I infanterie à deux heures de la nuit, les Chasfeurs oc oujoerent le Dois de Cénsier qui com munique au glasis l'ennemi fet une fortie en chasfa les Chasfeurs mais le sombe de Aruce siant fact tirer à cartouche les delogea d'une partie. le ?! « ces quarres Regimens furent releves par un dient Concrul et 4. autor Acgimens. Le conte l'ruce n'avoit occupé prendant la naît, qu'une partie du retranchement el l'ennemi occupa une autre partie et la jours grandes jourtie du bois, ce que le Jenisel qui

year.

art

res

1

ec;

le relevoit chargoit comme de raison. il est vifeble, par ces differents changemens qu'il n'y avoit proint de Scan fixe ni de suite àce qu'on faifoit et on n'avait pus determine s'il étoit plus cons venable d'entourer la ville de plus gres par une pravalelle, qui auroit racources la ligne de beaucoup et empeché les forties ou de la tenir bloquée de loin , par des profles de Cavallena, joutenue par trois grandes redoules fur le terrain dominant contre. la ville qui auxoient sufi your lenir toute la garnifie en réspect. Il me semble quoique je puis me tromper que cette idec auroit été la muilleure pouisqu'on ruvoit gagné pour la les moiens, de porendre une audre profetion group l'arnice la qu'elle en couveant la Poloquade i à l'arrivée du Grand vizir l'aureit force d'attequer l'armée dans fa profision. Il me Jemble que l'Armée devoit tourner le dos contre la ville, ja gauche vors Bapscher ou il fallis! etablir ses ponts fur le Niefter la Froite aunis

dominée sur un profond ravin qu'elle avait des vant elle, et comme l'Armée Ottomanne la roa quatre Jemaines à venir il ne deprendoit que du Terreit Commendant De jaire dece Camp mems une forteres se qui auroit communique avec les Medoules etablies pour blocquer la ville, par fa droile et fa gauche avoit couvert les ponts dont il n'y auvoit pras en moyen de couper l'Urmee, qui par là ne prouvoit manquer de fourages et de vivres, capable meme de reparfer le Niester en presence. de l'ennemi fi elle le vouloit, prisque le prasfage. en elait plus facile et moins roide. Un Deferteur de la ville, annonça qu'une contacre. de la garnison avait parsée heureusement la nuit entre le Niefter et les puftes de Proforofshj. le 22° Le diculement Teneral Cottinof, qui esait. De quarde au retranchement aiant trouvé encore apropos de changer la profition de troupes, l'on mi fet une furiense fortie qui conta 65 hommes

n'éj faifoit

cons

coup

ticis

fre.

ייין יחסי

on

une

it

mc

mare

um

un.

à Monfieur Soldinoss le feu eleut si violent, que tout le Corps de Troforofsaj y accounat el qu'on y envoir 4. Régimens, de l'Armée pour foutenir ceux qui y étoient. Il fut determine qu'à l'avenir les 4. Regimens qui servient releves reflervient campis en reserves à quelque dissance du Retranshement. le 29. L'on poit un Espion qui pobloit des lettres du sombe Solocki, qui etait dans la ville au grand vijir qui le conjurvit de venir les secousir; on ob. liga cet espion rentre avec une lettre anonime, pai la quelle on remercia le Combe d'avoir donné des avis fi importans pour faire naitre des foups cons contre lui. le 24: Le feu du Jeneral Bennehampf commencoit à Je rattentir manque de charges. Jous les deferteus fuit Frees ou Confederés de la ville assurvient que l'on commencoit à manquer de provisions, en atten dans il n'y avoit de dour qu'il n'en coula 12 à B. hommes aux Russes inabille ment.

Les poluies continuelles et proides veuferent beau coup de Maladies d'autant volus que pendant toute la Campagne le Solda l'ouvhoit toujours fans praille. le 25 Le Frince Proforofsaj averloit le Frince Fallisin que ses l'atrouilles avoient rencontrées un forps de 5 m hommes qu'on poit pour l'avant faire de l'arrice du trand vizir, cela fet que dans l'indecision de ce qu'il y avait à faire ét mangre de d'en fixe et formé à tout evenement, on ne releva pus les Troupes qui étoient à la garde du retranchement. Il fut ordonné que le Luntier Maitre Jeneral Monfieur J'Eland indiqueroit Complexement Des Das teries au famp, et qu'on acceleroit le travail aux Redoutes. L'Armée esoit au de la de la moitie en Delacher ment de fort qu'elle n'avail pas de seconde ligne, ni que la premiere était remplie.

que,

r les

cumpsis

end.

tres

n 06.

e pa

des us

tá

erteus

que.

ten.

12.

Aly avoit pour la garde du Re branchement 8 Valaillons au Campo du Prince Troforofsij Gdans la Boccavina. pres du Sont d'Orogr à l'aile gauche pres du Niefler. au Corps du Lieul. Seneral Gennehampof. au Magazin de Manisloog. . Summe Butaill's Delachies JS. le 26e le Trince Proforofsig fit raporter que les Cope. ques avoient pris leur l'amerades pour des ennemis. le 84 de Vince Fallizin alla pour la premiere fis jaire le tour du Camp. Il y eul un nouvel avis du Prince (Droforofsky qu'on avait rencontré une troupe d'ennemis fur le Chemin de Bender. Le plaies continuelles aiant grossi le torrent du Niester goar la proximité des eaux qui viennent alaindonnement des Carpates de forte que ce fleuve elendit fon let de 190 toifes dans une muit, quoi

109

qu'il n'avoit en que 80 toifes de largeur, le Sont fut emporte. Le 28: Le Prince Proforofssey fit raporter qu'il charl in meme alle reconnoitre l'ennemi qu'il avait trouve fur le meme volace qu'hier, qu'il compotoit le faire attaquer pour en connoître la force, mais qu'il n'en grouvoit envoier un raport exact que le condemain se trouvant à 5. milles d'Allemagne de l'Armée; un deserleur de la ville assurvit qu'on attendit incerfamment d'else secoure. le 29: L'artillerie ful placée dans les Redoules el on nomma les Regimens qui devoient les decupe par detachemens. Le 900 le Frince troforogssig avertit qu'il se trouvait vis à vis d'un Corps de Sarlares qu'il comploit chre de 110 m hommes que ses nouvelles otoient, que les cloient fuivis de plusieurs Bachas Tures, el D'un train d'Artillerie. Le Prince falligin fans favoir bien ce qu'il vouloit faire des uni avec les autres

lons

\_\_\_\_

Co ja

re fois

vis

0

enl

eve

104

Teneraux n'aiant de Confiance qu'en Prosorofsej ne fuchant s'il falloit aller audevant de l'ennemi pour le combattre , ou s'il vouloit se laisser affamer par ces miserables tartares et se voir oblige de repusser le Niefter flottant dans cette incertifude ordonna à dix heures vers midi que les votataillons qui faisoient le Bloquade devoient rentser dans l'armée étocs cuper les 4. Rédoules du flanc dout. Le General Rennehamps qui elait de l'autre colé feet averté d'etre pret pour marcher et les Dagages qui étoient de ce colé, devoient grasser le Niester, mais comme le Sont your mulheur ne lenoit pas precisement à cause du torrent qui balloble ces Sontons de nouvelle invention, qui ne peuvent refister, les Bayages reflerent au bord et personne n'ofa pas fer jans un Dillet du Prince Gallipin de crainte de dommayer le Sont les fourageurs ne purent meme grasfer. Il n'est pas d'outeux que comme l'ennem; Wavoit point d'infanterie, le plus sur étoit d'aller

au devant de lui pour le combattre, apores avoir pouroie à la furele du bont et des Redoules sans quoi on fe voioit dans la necessité, manque de sourage dequitor la partie. Le que j'avance paroitra un Saradoxe vis-à-vis de toutes les autres fortes de favallerie, mais il ne l'est pas à l'egard decette de Junes qu'on ne preud vaincre qu'avec de l'in fantine 3 du Canon. Le Trince Sallizin ne se determina à vien qu'apres avoir parle au Tiner Sioforofshig que était le feul en qu'il avoit de le confiance il vint le soir au marlier Teneral ou les autres Lieutenants Teneraux l'accosterent avant qu'il vit le Vrince Jallisin prour le prerfuader d'etre de leurs sentimens en lui laisfant cope ver que ce serait lui qui auvoit le com mendement, apores une courte entrevae avec le Since Fallizin, Le Lieudenand Jeneral Elmot fiel aprellé pour arranger le nombre de trouper et les marche, mais celuici qui n'aima pas le Frince Trosorofsny sut si bien induire le deneral d'accorden

ni pour

sfer

oienk

oci rul

fi toiens

me

end

5 par

pas

eme

nem.

Talle

la le du mois d'aout le Combe Bruce marcha d'ix verfles en avant fans rencondrer quelque chofe, mais

Tordinairement.

107

comme le brince Proforofsois ne se plaisoit pas de refler polus long sems fous les Ordres d'un autre, il fet en forte par un Aide de Campo qu'il envira au Prince Fallizin, que le Combe de Pruce recut L'Ordre de ramener ce Corps au lamp de Proforofse, de laisfer les 11. Balaillons et de relourner pour fa prersonne à l'Armée, la Cavallerie ventra au Camp. re Cavullerie de la garnison de Chatzem avail estar. mouche tout l'après midi devant le Camp paisque tous les l'osaques à l'execution de 50, avrient été an detachement du Combe Brace. el arriva à l'Armée un Espion qui se nommait Erula et dont le frere était Brayomann de l'Envoye, d'angleterre à Constantinopel, cet homme qui de jours la declaration de la guerre, avoit quitte de tersboury your aller à son flantinopel vint porter la nouvelle au Frince Fallizion que quoique Ce. Trand-visir, se tenoit toujours entre kasfy et Bender, il avoit detaché jous les Ordres du Mol.

le. lenun

Coms

er

elle elle es

ouis

eta.

isfe

ha.

mai

Mole vensi Bacha et Suchan des Tartares, la polur grande prartie de fes forces et que le detache. ment qui venoit pour refraicher la velle confifhoit en 20 m Junisfaires, bom Spahis et Fartares et un train d'Artillerie de 60 pieces. le 2º Les Posaques raporterent vers neuf heures de matin que l'ennemi s'avancoit en pleine marche le Sr. Proforofsaj demanda encore A. Wataillons de renfort que le Prince Gallisin lui envoire et pour pou our lai laissen le commendament il nonuma le major Teneral Prince Tallisin qui etait fon Caset prour com mander sous lui. Le Prince Prosorbson s'étoit puffe avec 19 Datails en quarrie long en rave Campagne, ces Chevaus de frise devant et autour de lui, apres avoir ren. voié toute fu Cavallerie environ à une demi heure D'elvignement de la droite de l'armée le dos contre la ville, fa droite vers la droite de l'armée, fa ganche vers le Niefler mais très eloigné entre sa gauche et le Niefler il avait proflé L. Dataillons fur la

pointe d'une montage qui d'un colé avoit un favin tres profond et à gauche le bas fond du Stiefter Jans lequel prasfort un Chemin à Chotsum . Il m'a para dans celle profetion que le Chef des Troupes legeres ne commandant plus quel l'Infanterie ne profita pas lout à jait du terrain comme îl auroit du, il avait laissé une hauteur dominante devant fa gauche sur laquelle il auroit pou posser son oile il aunit evité yrar la d'avoir un Ravin rempli de Drousfailles à son flanc qui dans la fuite l'incommoda beaucoup quoiqu'il y avoit jette des chasseurs sur une autre Colline de vant la droite il avoit commencé des ce matin D'i faire construire une Redoule mais qui n'etail your achevée et les deux Bataillons qu'il avoit posse fur la hauseur au prés du Niester ne prouvoient ni etre s'ecourus ni se retirer si l'ennemi les attaquoit aver viqueur. Les Huzards et les Ofaques privent une profition

eche.

loit

le le

poo

com

ills aux

enz

we he

gauche

ex .

leur gauche allignée vers les rédoules du flanc droit, un ravin à dos. L'armée n'avoit pas de feronde ligne pruis qu'il y avoit trops de Batail lons detachés, et dans cette situation on attendit l'ennemi qui arriva entre deux et trois houres l'après midi en deux Colonnes, Sont l'une manhoit fur Proforofsay l'autre entre lui el la divide de l'armée sur le grand chemin qui mens à Chotzim. La garnison de la ville aussilot qu'elle vit aprocher les Colonnes de l'ennemi fit une sortie generale; le Colonel Satin des Hagards bon Officier y courat avec son Regiment et les occupsa en escar mouchant jus. qu'à ce que le Lieusenant General Combede Sollihos qui fat delache du Comp avec 6. Regimens de Carabiniers vint pour lui fontenir, lequel fut fuivi par le General Cherasnof avec 3. Bataillons qui y mancha en protence, avec quelques prieces de 12 tt. Les deux Colonnes de l'ennemi commencerent en avan. cant bur attaque celle contre le Corps de Proforafory

111.

ne ful que soible et se contenta de l'inquieller par des fleches, la quantile de coups de la non inutiles qui le Teneral Prince Proforofshij fet tirer contre l'en. nemi, l'empecha de venir polus pres; mais les janis faires mirent pried à torre et attaquerent le fabre à la main, les Chasfeurs qui elaient fourrés dans les brosfailles de son sanc gauche et les obligerent de se retirer dans le Luarrée. L'autre Colonne, que etait fur le Chemin de Chotzim et qui passoit gres de flanc droit de l'Armée, escarmoucha avec les Husars et Cofaques el delacher des petetes Troupes pour aller s'il esait prospible, avec ceux de la Ville. Les Husars relinrent tres bien la fouque de. l'ennemi prendant quelque tems, mais comme les Husurs et les Cofaques s'abandonnerent un moment trops à leurs avantages jusqu'é pourfaire les Tartares, ceux-ci faisoient volke face les envelop paient tout d'un coup à dos et en flanc, il ne reflact polus qu'à fuir, ce que les fofaques firent

Cane as de

tail

s l'apres

funi

rmee

her

avec

45

hoff rabi-

r le

cm.

van.

lory'

les premiers imites par les Husars qui louss prouvsuivis pocle-mele avec et parmi les Tartares jusqu'au bord du fosse de la premiere Rédoule desorte. qu'il n'y avait moien de liver un l'oup jusqu'à ce que la multitude s'était retirée derrière la Rédoule l'on jetta des frenades parmi l'ennemi ocqui l'oblige De se retirer. Le Colonel Satin avait en attendant chasté ceux de la ville jusqu'au Betrenchement, mais voyant d'errière lui les faiards venir à lui loule. la Campougne remplie De polus de vind mille Tartares eparpillis, lui, les Carabiniers, et les trois Dalaillons d'Infanterie, qu'il avoit du foutenir, se sormaient contre les Tartares, comme le presil le polus pres. fant, mais que les frequens Coups de Canon de la Medoule faisoient deja revuler et abandonner un Camp jonché de Cadavres Tures, Tarlares, Confederes, et Ausfer. L'Ennemi refla la nuit au dela du Ravin dans la premiere profition ou l'on l'avait vu venir

la gauche vers la Boccavina. Un posta 4. Regimens de Carabiniers vers le Camps de Projorofolig et la Proite de l'arme pour que l'Ennemi n'y pasfait la nuit, l'armée resta la nuit fous les armes et le tenoral Proforofsti faisoit un feu oanlinuel d'Antillerie et de Monsqueterie qui dura plus D'une heure la nuit chait fort obseure et suns lune. Le Prince fallisin envoir plufieurs Officiers, mais qui s'ega revent, et ce ne fut que le lendemain qu'on apport qu'une troupe de 30 hommes de la ville était passée du colé de l'Ennemi, un posse avance du Corps de Prosonssig ayant fait feu fur cette troupe, tout le quarre enavait gait autant, jans discontinuer et fans favoir pour quoi ; quelques soldates endormis avaient memo en que l'innemi etait de ja entre el avaient faits feu en dedars L'ette fausse allarme conta plus de 30 hommes tués et blesses de creux qui avaient travaille au fossé of beauvoup de Chevaux d'Artilleire qui paturaient devant le front. le 9? Carmee ennemie Dispanut prendant la nuit et les

ds.

efore

doule

blige nh

mas

ele. tares

illon

int

res's

la

eri

fe:

ans

in

poutrouilles qui avaient été pores de deux miles en avant rapoporterent qu'ils n'avaient rien decouvert de l'ennemi Le Prince Fallizin ayant vu par une experience perilleuse. combien il élecit faile de prasser entre le Corps de Proforofsny et la droite de l'armée fil construire une Rédoute entre cux mauvaife formée quasi de Cailloux dans la quelle il popla un Balailon. le 4: Le l'ince l'refore son set rapporter , qu'il n'y avait povint d'ennemi jusqu'à lipzane, qui est à 3. Miles de Chatsim de Chatsem, et un quant d'heure après que i armée ennemie etait tout pres , celle des Rusfes fe mit four les armes et ajores midi un nouveau Rap. pour assura que ce n'avait élé qu'une joutrouille. Les differens ruppierts paraitraient incroyables, s'ils ne pouvaient else verifies par des lemoins oculaires. le se un autre rapport assurail que tout etait trans quille mais à 4. heures à pres midi tout était en allarme, car l'Ennemi s'avancail verilablement en quatre Colonnes. Le dieutenant Jeneral Elmos commes

Juartier-Maitre Teneral fut envoie pour les reconnoitse et il revint rempli de l'idée que les s. Polonnes daient tres vien remplies, il faisoit l'ennemi quaire jois plus fort qu'il n'avaiit édé le deux ou Mois. Le Prince Tallizin et le Teneral Elmots étaient convaincus que c'était le D'étachement dont avait fait mention le fieur Ciula et qu'il y avait beaucoup d'Infanterie et de Canon. L'êtte apparition mit tout en allerme et quoiqu'il commenca à faire nuil, on voyait envore l'indecision s'il falloit se rassembler ou rester en Setachemens, Il me femble que la premiere chose etail de bien con: Stater la force de l'ennemie et ce point une fois determine il n'esait pas doubeux, que si l'ennemi était tant en force comme Monfieur d'Elmid l'asfurait de ne pas pourir refler eparpille. Le pire élait, que, comme je l'ai det Souvent, la jostition de l'Armée ne vouleit sien el qu'ausse lot qu'elle retirait le fors de Proforofiti, l'ennemi pouvail Secourir la place sans coup serir, en appuyant sa Froile au Jetranchement de Chotzem et fa gauche à la

n avan

non emi

leuse.

20

une

x Jan

-

quait

les

que fe

. 8 .

70.

ville ;

rile

,

rives.

trans

en

en

mes

LeSoule de Brosorofssig, si l'on ne se rassemblait pas. D'armée n'aiant pas de seconde Ligne, pouvait etre at. taquée à dos, coupée de ses ponts par la Soccavina et le forms de trosonofssij etre afamé et coupé de com. munication avec tout le reste de l'armie, si j'osais harander mon fenlement, je crois qu'il chait impossible pour nous de refler en Dédachemens: mais il reflait encore une grande réspource qui était, que lorsque l'Armée ferait rasfemblée d'aller attaquer l'Enneme et le buttre avant qu'il pouisse faire entrer des vivres dans la ville. L'ennemi refle au bivouar et se sorma en plusieurs lignes sa droite n'edait separie du forps de Proforessing que par un grane fond, sa gauche vers la Borravira Le Trince Gallisin asfembla après le Coup de redreite fon fonfeil de guerre fameus par les fuites et les desunions qui regnerent parmi les Jeneraus. Le

Gince Gallisin, Mons? To Olite Teneral on Chef, les Lieul: Teneraux Vtoffel , Esfen, et Rennehumps

117

furent d'avis de l'aisser le Trince Frosorofsny sur for profle, et les dieutenants Generaus Pruce, Elmdl, Repnin, et les deux Sollihofs à rasfembler l'Armèc. Le Prince Tallizin flotait entre ces deux Sentimens sons favoir se decider, file Trince Troforofsing, qui elact venu pour asfister au Confect, faible comme il est n'eul proposé lui meme de ceder le Commandement à un vieulenant Teneval, priisque l'Imprevatrice lui aiant Connè les Troupes legeres à commander il croyait rendre plus de service de passer avec eux le Truth jour leur louper les vivres et les equipages. Cet acte faible, qu'un homme d'une vraie ambilion n'auract pas fail entraina le Prince Sallisin de l'aura ev te', il ordonna que l'Infanterie du Porps de Proforossy rentrevait fur le Champ Gans l'Armée, et que la Can' vallerie, Ausars, et Cofaques reduits en tout en quel ques milliers d'hommes, seraient postés entre l'aile gauche et le pont, hors de toute porice d'etre vu de l'ennemi. Cet ordre fut execute pensant la nuit

e at.

vina

rans

sfible

lait

ee

me

lieurs

ofsnj

ravina

es les

100

les

of

et le diculenant Jeneral Gennehampf fut aventi de lever la Alorquade de fon oole et de parfer le pour pour joindre l'Armée ausfilât qu'il pourreit. L'armée leva fes tentes et les envoir aux bagayes. le 7: l'ennemi se mit en mouvement avec la printe du jour et prit son Campo la droite oux portes de Chotzim, la gauche laisfant le Campo ou avait été Proforofshig derriere lai. Comme l'ennemi ne pouvait devouvier aucun Pavallerie, le depoit l'obligea d'attaquer le fabre à la main la Rédoute qui était au flanc d'oit, dont il esquia le feu des batteries et de velle du flanc meme, quelqu'uns s'étant approuhés de tres près par un fond, blesserent par des poups de l'arabine quelques Officiers et Soldats. L'ennemi voyant que cette attaque ne reusfirait pas une partie tenha de pasfer entre la Boivavina et les Redoules qui étaient dernière la fevonde Ligne dans l'idee d'aller au pont, mais aiant es fuice le feu des Rédoutes ils rebrousferent chemin s'ils avaient asses connu le terrain et leur mesier

119.

il leur aurait été facile d'y aller hors de la portée du Canon, par la Boccavine meme ce qui auroit fort embarrasse, puisqu'il q avoit plusieurs hauteurs entre la gauche de l'Armée et le pont qu'ils n'avaient qu'à occuper et que la Cavallerie qu'on avait four rée dans ce trou était fort mal proflèe. Un Esclave Suro, Silefier de Nation, qu'ils avaient en. levé en Hongerie, vint allarmer et dit que ce lorps etait 70. mille hommes et de vingt prieces de l'anon commandé pour le Moldavifir, le Chan des Tartares et plusieurs Bachas, qu'à deux miles de l'Armée c'est à dire à Lapsane on avail laisse le Comp dresse dons hommes par tente avec Il pieces de fanon et tous les Chariots charges de vivres pour la Ville et qu'on avait attendu depuis deux heures, l'arrivée de vingt mille Sanisfaires sans qu'ils sussent venu. L'ennemi etant demasque ce moment etail decisif pour toute la Campagne, on n'avait qu'à aller l'attaque on elait sur de le battre, de prendre son Comp, Jes

e leve

es.

iom,

fskj

Sont.

mem

fond,

A.

Boc-

esz

ein

hier

Dayayes, ses profisions, qui claient en chemin. Seul: chre la Ville qui manquoit de vivres et voyant le secours bettu pour la seconde fois, se serait rend us Il faut rendre justice au seneral Elmos, qu'il ful le premier qui le voro profa , pour faire oublier poeut else, qu'il avait vu De Colonnes d'Infanterie, mais le Triner Fallizion qui demanda à lout moment ou elais octte Infanterie, qu'il avoit vu hier, en partie pour depit, en partie parceque Soforofsky l'asfura que l'ennemi viendroit l'attaquer en forme el qu'il auroit alors moins de risque, ne le fet pras. le 7º il elait encore tems de reparer la paule d'hier Le Triner Reponin, Poruce, et Elmil le porrposerent au trince fallisin, qui leur repondit, que troforofas l'avait assure que l'Ennemi viendrait lei mome pour l'allaquer. (es Jeneraux que je viens ?) e nommer allerent determiner Monfieur d'Olitz General en Che f de demander au Prince Tallizin d'assemblen un fonseil de guerre, Monsieur d'Olits le fet, mais le Svince fallejn le refusa. La nuit avait élé tranquille il n'y

Seul. avait que des Escar mouches autour des Resoutes Ce. pendant l'avant midi. En attendant il était à preus. voir qu'il était impossfible à l'Année de Russie de refler long tems dans cette fituation. Sout objet 16 eut pour quoi on était en Moldavie n'existant polus, l'Armée nais n'y occupoit exactement que le berrain ou elle cam. poit elle était obligée de charcher ses fourages à 9. claib Milles en Tologne, or que le moindre detachement ran ennemi, qui aurait prassé le Niesler, auroit pu lui dis que pouler. La prosimité de l'armée ennimie ne permet. wait tait pas d'envoyer au fourage quand on vouloit et d'hier deja aujord'hui, comme on s'attendoit à une attaque, l'ar end mee n'en eul pas. Les pluies continuelles et les fatigans sourages avaient orufacj abines La Cavallerie. Quant à l'Infanterie, leur mau. vaile nouviture n'agant que leur bisvait, les plaies et may les intempones, toujours sens paille, souvent sons tentes, et l'eau prouvrie du Niester caufaient biende. eseil Jallym Maladies et en faisaient plus perir que le fabre Jure.

d'in vit l'après midi arriver et entrer des Chanons à Chotsin le 8º On parla encore de cevoir attaquer l'ennemi, mais. le Prince Tallizin declara une gois pour houtes que n'aian point de Cavalleire pour pourfuivre l'Ennanci il était: inulile de le battre. Ausqu'ici l'armée avoit loujours couchée fans tenkes de pruis l'arrivée de l'ennemi, qui avait dresse le fienne spel mele, mais bariolées de loules les couleurs, el fut ordon. ne que tout ce qu'il y avait envore de Bayages de ce colé. devait profer le pout qui je brifail à tout moment per son peu de folidite. Le Lieudenand Teneral Bennehampf arrivé à l'Armée pufla for aile ganohe à la dernière Rédoule Dornière l'aile genite la droite vers la Bovcavina, les ponts à dos. Le General Molina traça une Tese da pont et trois Redoutes le long Su Niefter vers Chalzin pour couvrir la retraite, quand l'Armée prasserait. On envois deux Bataillons de Trens. diers pour couvrir le bas jond entre la ganche de l'Armèe el le Niefler, et le Jeneral Rennehampf fet faire un profé

devant fout le front. Encore polufieurs Chariots on trevent dans Cholzim. 6 qe L'ennemi changea fon Camp, en approchant fa droite plus près de la Ville, pour communiquer avec la garnison, qui s'élait campe devant le Retranchement your quiter l'air infertée qui y regnail. La journée fat fort tranquille, mos Equipages defilerent envore pour passer le Miester. le 10: On avait taché de faire entrer les boulets du foups de redraite dans le Camp ennemi, ce qui les obligea de reliver prendant la nuit leur gamehe, la prosimité. de deux Armeis etait sigrande, que l'on distingue tres lien, que l'après misi la plus grande grantie des chevaux puturaien. Dans un grans eloignement derriere le Campo. Le crois qu'on auroit pu profiser de cette decouverte, mais on ne le fil pas. le 11: Le reste de nos Equipages pasta le pont. L'Ennemi le pont qui subrerent quelques Vivandiers. Les diensonants

Chotzin nais

n'aia

tait

les de

25 pel

ordon.

nd per

fla

gauche

long

quand

Trena-

Armee

guste

Teneraux s'assemblerent vers la Pretraile pour le delibrer jur le prasfage de l'année, mais ce Confeit le disout fans prendre de refolution; quelquens etaient d'avis d'attequer premierement l'ennemi pour quiter le partie avec plus D'honneur et courir moins de ruisque au pussage, d'autres ne farent que de l'avis de se mettre en fundé. Le Prince Tallisin produifait l'examen d'un Déferteur free, que les Jures avaient cherché dans la ville du gros tanon pour le porter dans le Retounchement et la Redoute de. Prosorofssig ou il avait profte depuis hier son aite ganche Le Since Sinfort fory, qui n'était plus cel homme rédoulable Jans les Jasetted Decida, qu'il clait inattaquables. quand à moi , il me pourait qu'il n'y avail qu'à les allaque, par polufieurs gataillons à la jois pour les battre. Le 12º Messieurs les Lieuts doneraux se rusjemblerent de grand matin pour continuer le Confeil de querre d'hier, dont le Régultat fut que l'Armée manque de fourage el n'aiant Jolus de but prasseroit demain au foir le Niether pour resourner en Pologne. Vers q. heures du matin l'Ennemi vint en sorve dirailler contre les Ledoutes de l'aile

ibrer ayuer slees lres non he. docela blo and par 92. ie fle,

Ennumi

et l'on fat obligé de le chasser à Coupide Canon. Ceci ne ful que pour attirer l'attention, tandisque une grande. troupe de Cavallerie enchait de travailleurs qui tiraient un bagau de la gauche à seur lamps, vors cette hauleur qui elait entre la ville et le Campo des Musses à mille pas environ du front de l'Armée. Vers midi cette trans where etait se profonde, qu'on ne vit plus que les Sarlans et pour des lanettes d'aproche on decouvoiet poluficurs Endroits ou le terre n'avait pas éle remise, que les une regardaient comme des passages prour des sorties, les autres comme les places destinées aux Datteries. Ce qui grosfis fait octe apprehension fat, que deux Artillers des Ausses, mais Sarlanes de Malion chaient de serses la veille, à qui leurs l'amerades avaients oui dire polufieurs jois, qu'ils élaient clonnés que les Juras ne prenaient la refolution de placer leurs Canons de 18 à 36 to sur vette hauleur qu'ils avaient dans la ville pour canonner le Camps, qui alors n'auvoit par été thenable fans epaulement. Messieurs les Jenorars

inquiels your toute leur combinaifon qu'ils faisaient, jou rent à midi la refolution de passer encore soir le pont De crainté d'esquier l'afront d'else canonné. Il fut donc Fronne, que les generaux releveraient loute de furte leur proflès , et que les Cosaques, Husars, el la Cavallerie passeraient virs le soir les ponts : que l'armée abbitterait les tentes après la rédraite et marcherait come elle wait campie par fon flune gadiche. Le Lieuti Soneme Hoffey, qui commundoit dans les de Rédoutes du planc droit l'erait l'Arriere garde jusqu'à ce que toute l'Armei Servit grassei. El but desendu aus Soldals sous preine de vie, de ne pour ler ou de fumer du labac et tout fut asses bien executé, sans que l'ennemi s'appre out de la retraite, qui aurait jou devenir sujette à Caution quoiqu'il avait été ordonné fort jouvent de jacilités les passages du Niesser, les bords étaient resses si roides du colé de la Sologne que l'Artillerie fut your lot your les que trainie : Cela arrela de forte , que le jour commence à praraître, la moilié de l'Armée

n'avait parfie et se trouvait dans le var jone ace boid du Niefter. Le Teneral Benne l'am pof qui auroit risque d'etre coupe, s'il fut reste trop cloigné du bord abandonna your confequent la hauteur qu'il le dominoit et se posta sur le rideau, qui couvre le Good la droite appuie au tête du pont ou il y avoit deux Bataillons et des poetits Détachemens Jano les rédoudes fur la pente, au milieu de la ligne per. foit un Chemin creux et l. Batailons dans le plan. gauche 198 Vers les cing heures du matin une petite troupe ennemie donna la chasse à une autre de losaques, que le deneral cevait laissée sur la hauteur pour etre averti: Monor de Rennehampf fit liver un loup de l'anon contre cur, moins pour l'amour d'eux que pour donner de la vivacité aux troupes qui par. Saient les ponds qui se depecherent en effet. Vers les 9 heures Mons? de Prennehamps commenca ja retraite par les deux Salaillons de la gauche, puis

onl

Jones

leur

lleria

rait

lle

merae

nc

l'Armei

d

'appe

au lion

iter

52

slu-

ur

mee

la lingue, qui se coulait par le chemin eveux, qui etait au milieu par un demi tour à droite et à genehe Cé mouvement fait le plus beau de toute la Campayne, il se set avec loute vilesse et ordre, que l'ennemi qui arriva dans ce moment fur la hauseur, au nombre De M. à 19. mille hommes, parmi les quels il q avait de Sanisfaires, ne havarda pour de l'entamer, d'autant moins que l'on avait dresse polusieurs butteries fur les hauteurs à l'autre boid ou l'armée était rangée en ligne, et qui fouettaient continuellement pour une. Canonnade de plus vives ceux qui approchaient de trops pries. Cinq à fix cent fanisfaires se jetterent dans un fond, d'ou ils tiraient dans la tele des ponts, tans disque leur savallerie caracolait à lenhour. Le Teneral Comensus, qui y commandoit, renvoia d'abord ses charettes d'Artillerie et Canons et au tems que. l'Artillerie Ausse agisfait le polus vivement, il set for tir son troisèeme rang puis le serond, en sen le prémier qui lais sa une cinquantaine d'hommes dans la de pond

lesquels descendirent d'une Espeve d'appareil droit au pont, la Canonnede continua jusqu'à ce que le pont ful levé. L'armée se campa ou elle était formée, le Niester en sono, la droite à un grand Bavin, la gauche à un precipice de plus de 100 toises, ou une petite riviere nommée la Suffia, la Sabraga. ou la Dnestreze, coulait, qui était aussi à notre dos fortant el entrant au Niefter dont ou fit occuper les ques Ce Camp etait inattaquable, mais très du gereux et de vraies Cautines. El n'y avait que deux forties et les boids étaient si escarpes, qu'avec quelques Bataillons et du Canon on aurait Fispuli le passage à cent mille hommes. La Wagenbourg composée de 26 mille Chariots, avait de ja le defilé elle cut Ordre de devancer l'Armée au l'amp de Mini. henga, mais un faux avis, que quatre mille Tartares avaient passée le Niefter, leur fit donner un Contre Ordre, on y envoise deux Balaillons et un Regiment de sarabiniers pour les couvrir.

qui varhe,

r, il ui

mbre

and

er

ne.

e trop

tam?

10

re bond

formier

your

100.

le 14. L'armée qui manqua de terrain avail campée fur J. lignes d'infanterie et une de Cavalleire, marcha fur deux Colonnes au Camps de Kinihenga Le lieute. nant Jeneral. Combe de Soltinof, avec toute la faval. lerie et le Major-Jeneral Comensaij avec & Sataillons resterent au samp, pour faire l'arriere garde et couvrir la marche de Zagages. Troforofszij avec Deux Bataillons de grenasions et les Troupes legeres ocoupait Svanielz. Espendant il aurait été facile à l'ennemi de passer le Niester plus hans à que et d'engager une mauvaife affaire, jouisque la fortie du Campo etait si difficile, qu'il falloit plus de cent hommes à chaque canon ou charette d'artillevie pour la faire passer à l'actre bord de la Sabrouga, qui etait très roise. La manhe ne fuit que d'une mile mais l'armée y emploie 14. heures, L'Année porit le Camps de Kinihinge, il etait mauvais et n'avait du bon que l'étendue des fourages. le 10e En fet manher, deux Bataillons pour

pour renforcer le Corps de Prosorofsig. Le Com de Sol tihof entra à grand malin au l'amp sans avoir été inquielé. Les gros bayages joignirent pour la premiere jois depuis le commencement de la fampagne il y avait 20 mille Chariols et au dela de 20 mille Chevaux et boeufs. le 16e le Commandant de Caminiers envoie une de poutation pour se plainère, dece, que l'armée qui etait à jolus d'une mile d'allema que compail trops prés de la forteresse. 617: les Cosaques annoncerent, que l'ennemi passait le Niester. Le pusse de Juanietz, occupi par le Sicutemant Colonel Corniches, lequel's'etait possé Jans un Chateau, canonna continuellement grour man quer qu'il était attaque. Comme on pays profait, que le Trince Troforofsny, en était tout près, on ful tres tranquille à ce jujet, mais on ne le feit plus, quand on apprit que Prosorofsny, au lieu de refler à son profle. s'était avise la veille au foir d'aller camper non loin de Kaminieik: Ainsi qu'il en clail plus

mpee

ute:

val:

et

ver

egeres facile

le'

rtie

les

til.

o fuel

4.

il o

due

ur

eloigné que l'armée, et n'avait laissé que trois Compaynies ele Frenadiers à Svanietz. Le Lieutenant Jeneral Sollinof de Infanterie fut detaché avec 4. Regimens d'Infanterie, el le fieudeneunt Jeneral hince Reponin avec un autre Tetachement de meme force, pour occuper la hauteur pres de Sabrielouge, quiest tout près de Svanietz et qui le desend le passage pour venir au Comp de Kinihinga. Chaque Jeneral eut deux Regimens de Carabiniers. Le General Soltitof aiand moins de Chemin à faire que l'autre, voyant que ce n'était que des Tartares, marcha à eux en bataillon quari, et par quelques coups de canon les obligen de repasser Proforofsky y vint aussi mais trop tard . Les Detache mens des deux Lieutenants Teneraus rentrerent au lamp Proforofsæg ful commande de refler cette fois fur la naukeur de Sabrielonge General Mujor Potem sin Chambellan et General depouis quelques jours, refla avec deux Regimens de Carubiniers au Camp de Pro. forofskj. Le Licusenant Polonel Cremichef, qui

commandoit à Svanietz, ayant neyligé de faire oler l'escalier du clocher, le Turcs s'y glisserent et lui blesserent polusieurs Soldats. Les bagages retour: nevent pour faire une Wagenboury entre notre gaache et Caminieux, il n'y eut que les Generaux et les Colonels qui garderent des Chariols. le 18: et 19 jusqu'air 24 l'armée refla dans su position On voyait le Campo Ture autour du Chotzim et on s'at tendoit d'avoir fine la Campagne sans evlat. L'on fit rependant repurer un Chemin, qui menait à Jabriel onse pour s'y poster avec l'armée en cas que l'en nemi flentat de passer en force ou d'établir un pont. Le Prince Tallisin "alla a grand matin avec les senoraus Elmos et Molina reconnailre le terrain de ces environs, et comme il était fous les Canons de Chotzin il vit pour la premiere fois cette forteresse dont il avait lout entendu jourier, qu'il était venu prendre deux fois sans artillerie; mais que cependant il n'a vait jamais vu envore. le 25. Le Prince Proforojskj avertet du grand matin

eral

avec

de

rer

ens.

es l

kr

camp

Ta.

la

10.

que l'ennemi etablisfait un point. Le Lieutenant de. neval Sollifie f fut commandé avec 4. Regimens à Tabrielonge mais avant qu'il put marcher, Nrogo. rofský fet Tonner un faux avis que cing mille fanis. faires avaient deja prasse, ainsi il fut contremande et toute l'armée marchant en 4. Polonnes, alla pour dispuler le passage à l'Armée Ottomanne. Les Chevaux d'Artillerie etant aux paturages il les fallus attendre, quelques heuers. Vers le foir l'Armée arriva au camp , la droite à la Rédoute fur la hauteur de Gabrielonge, sa gambe derniere un bois fameux par les fuites, la favallere en 38 ligne, il pleuvait toute la nuit l'Armée refla au Dioouse. L'Armée arriva au moment que connemi s'élait vendu maître de ce bois donbla lisière estala perse portée du la non de la Ville ; les Tures avaient attaqués avec un acharnement incroiable un mauvais abbattis Derriere lequel Proforofsig avait des chas. feurs ils avaient coupé le fabre à la main cel abattis sour le seu d'un Bataillon de Frenadiers

et avaient meme forces le Dataillon, qui était commande par le Major Rosen; la gauche de l'Armée venait au sevours, qui les delogen. l'Ennemi repassa le Niefler, Le Jeneral Peamenshij se posta avec 4. Dataillons à la lifière du bois à 1200 pas du l'anon de Cholpin, mais par bonheur les boulets passerent par desfus. La nuit le Jeneral Comensay ful commandé de marcher le long de la riviere et d'attaquer toutere qu'il rencontrerait il ne vit personne de ce cole et deux ponhous de bois de l'actre: le 26. Les joluies continuerent, et le Soince Gallion lui meme fut sans tentes. Le foir il y ent Conseil de guerre jur l'avis d'un Deferseur, que l'ennemi passerait demesse grour attaquer l'Armée. Il faut remarquer que du profle de Juanietz, qui etait devant la droite de l'Armée tous ceux, qui y allaient, voyaient, qu'il n'y avait pas deux batteaux dans l'eau et qu'il était in possible à l'ennemi d'achever expont pensant la nuit Il fut ordonné qu'à la prointe du jour l'Armée mar. cherait en avant jusqu'à la dernière hauteur pour

Se-

ur

y revevoir la dataille. le 27 ? En confequence l'Armée avança quelques milles pas de fon Campo, Sambours battans et drapeaux deployes vers le Niegher Le diendenant Teneral Elm d', que avait fait marquer la profition la tourna de façon que l'Armée Caissa Sabrielonge derrière son flanc droit 6. Pataillons faisaient front vers Cholsim, le refle de l'Armée se recourbait en coude el avait le bois devant le front. L'armée n'aiant pas occupie le terrain le plus dominant De crainle d'etre trops exproser au Canon de la Ville : on établit 8. Rédoutes plus en avant autour de l'armée, dans l'intention d'y suppleer le deneral somenssij ovenpa le bois avec 7. Satuillons et les Charfeurs, il fit travaille à une abbattis, mais comme la circonference etait Trop elendue pour l'occuper, il fit travailler à un second 200 pas en arriere ou son dessein etaiten cas d'attaque cle s'y retiren par des Chemins que on y avait laissé ouverts. Ce mouvement qu'il projettait etait extraordinairement hagarde, car on

134

fait er que veut dire une retraite quand on est prourfuivi par un tel ennemi. Il faut remarquer encore, qu'un ravin, qui venait de Braha, village situé au sons pres du Niester ou l'enneme constru: isuit un pour qui venait droil à ce bois pousfait au milieu de la profision, qu'avait pris le General Caminsky. One ne finirait pas si l'on voulait faire mention de toutes les faules, qui le commirent à la construction de cet abbalis, contre toutes les regles et usages des autres Armées : il n'eluit vien de plus gavile que de donner à cet abbatis telle forme qu'on voulait, de vaccounir la ligne, d'abbattre tout ce qui élait en avant, de je faire un plan general pour juive. cet abbatis à ce qui devait chre, et ne laissem de prussages que celui qui menerait les ennemis à des batteries, on ne set vien de tout cela; au contraire on laissa beaucoup de bois devant l'abatis: l'ennemi pouvait à la faveur des arbres el branches venir sur ceux qui étaient derrière l'abbatis et que se trouvaient exposis. En general il me semble que la

illes ployes

Liqui

rois

is

e

Lion

's

it.

un

en.

qu

on

profition qu'avait l'armée ne remplisfait aucun but, mais exposait les susses à porrère lous les avantages qu'ils avaient fur l'ennemi et d'esquier polas d'un affront humilant. Par la possition de l'Armée elle ne ful gras en etat d'em. perher le pussage du Niester, ni la Construction des ponts pruis que entre le videau, qui couvre le Niester et le bas fond dans lequel se trouve Bruha, on preut former audela 50 mille hommes fous la protection du Canon de la ville. et marcher en faveur du ravin droit au bois . sans que l'Armée y puisse mettre obstacle l'ar cette position l'atomé Buste ne couvrait ni la Wagenbourg ni fon Magazin umbulont Cont fon saled de pendail, ni Caminieux, qui pouvait pronore all dos de l'Armée, si l'ennemi . comme il était à supproper, y avait des intelligences. L'armée de Busfie poérdait aussi la superiorité de son Artilleria l'urique, qu'elle avait fur l'ennemie, poissque Segrarant une poartie de fon armée en Setachement pour occuper le dois, il était vraisemblable, que l'ennami ne férait tous les eforts que de ce colé. à cononnade, à la quelle ce Camp dait exposé ne pouvait

ils riland que de ons afreux.

qu'intimider les Troupes fans avantage. L'anature offrait un profle un peu plus en arriere, ou on aurait evité tous ces avantages et principalement ce bois critique en tous les fens, qui couvrait caminieux et la Magenbourg et faisait esperer que si l'enneme grasfait l'eau et qu'on eut le bonheur de le battre, fa retraite sous la protection de la Ville lui aurait couté bien de monde. La muit l'Enneme Pressa trois butteries vis-à-vis de Svaniet, mais un feut Coup houveux de ce poste l'obligen de les abandonne le 28º les Seeloules autour du Camp avancerent beaucoup L'Ennemi etablet des Batteries fur le coteau pres de la ville et esfuia de faire entrer quelques voulets au camp. Le Teneral Caminshij fit envore la nuit une patrouèlle le Long du Niefter avec Ordre de bouler le pont, il rencontre quelques nommes de ce colé, qui se sauverent à la naye. faisant tiver mal à propos S. Coups de favon vers l'aute bord, l'Ennemi liva de toutes ses batteries accum praguees le 24º jusqu'ici le General qui commandoit l'Arliberie, ni le Quartier - Maitre General Baron d'Elmol n'avaient vue

l'abbatis, ex dernier porit enfin la resolution d'y aller avec le Lieutenant Jeneral Rennehamps , et quoi qu'il avoit voulie eviter de se compromettre avec le deneral Caminst, homme portfompotueux, pour avoir fait une Campagne comme Volontaire à l'Armée française, il se vit obligé de faire un rapopount veritable au Trince Salligin, que cette profition n'était pas foutenable : on commanda de travailler à une troisieme arbbatis racourcisfait de beaucoup la ligne: on mit des Redoutes neux deux ailes, mais on laisfa subfisher la defectueuse dispofition, qui etait qu'on devait se retirer d'un abbaser à l'autre; il parait, qu'il n'en fallet qu'un qui cheil folidement travaille et y vaincre ou mounir: Tendand le jour l'en nemi avait lire avec beaucour de jurces au jamp Ausse. Ve Jeneral (aminste; fut envoie de nouveau aux bords du Niefler, et qui plus est à la meme heures, il renvontra une troupe de Cavallerie de ve colé, qui l'attaqua le Sabre a la main inais trouvant les frenadiers ferres il s'enfuit et fe Janva à la naye.

le Jo! L'ennemi fit passer 500. hommes à la naye, l'eau clant basse, ils roderent entre le bois, et le Niegler, lous l'apres midi. Le Prince Fallizin avait envoie plus d'une fois cher le Trince Troforofssig, qui campait avec ses Trous pes legeres jores de Branha, pour venir les chasfer, mais je ne sais pourquoi il n'envoir Des Cosaques que verste redraite ou l'ennemi s'était replié de lui meme dans le bas fond de ligraha. Comme on suppofait, que le pont s'acheve. rait cette nuit, il fait ordonne que les Troupes après le. Coup de retraite iraient prendre l'eau pour le lendemain ou poerfonne ne devait sortier du quarré. L'abbatis ne ful par acheve . I a some in a so of more Le 91? Selon ce qu'on Secouvrait de Svanietz, le pont grouvait s'achever enfin ce soir. Le Since Sallison fuit commande au posse du bois, qui sut ensuite releve tous les jours par un viculement deneral. On envoir un soutaillon de Trenadiers fous les Proves du Sientenant Colonel Menzillos à hitagralh, Chaleau à st. Miles de l'Armée au bond du Niester et les sofaques tout le long de la rivière vers les Carpades et vers Satte pour avoir des nouvelles si l'ennemi tentoit de.

er last

ne

da

po-

chair

cours feet

solus

ain

leptembre. le l' Le l'ont de l'ennemi était authevé et il fit passer deux mille phevaux, qui paturaient sous les Canons, mais de Role il arbora de sois une trentaine de drapeaux sur la cole du ravin, qui mene au bois. Le General Moline avait travaille polufieurs jours à une Machine remplie de proudre, pour rompre le pont, qu'il appelloit l'infernale la donnet pour son invention et donc la description se-trouve dans les Commentaires de Falland, on abandonnia cette machine au torrent prés de Svanielz, elle fit du fraias mais sans qu'on put de serminer l'effet qu'elle avait fait. le L'ennemi canonna le Camp plus font que de coulume. quelques bouleds tomberent à 90. pas de la tente du Since Salligin, mais ils ne tuerent que deux hommes. Le Teneral Molina prefenta au trince Jallizin un planter bien barbouille que su machine avoit fait au pont. On vit arborer les Dispeaux ennemis en plus grand nombre dece colé. Le Prince tallisin qui voyait bien, que n'en reste. raient par la, prit le bonne refolection de faire attaquer

0

2

ne

2

50

à

4)

Q.

ne

94

Cen

de

au

9

a

octte nuit par un Selachement ceux qui etaient jousses dont on ignorait abfolument la force puisqu'ils étaient couvert par le rideau du Niefler. La Disposition que set le Lieutenant Teneral du jour était, que les Colonels Weismann, Ingelftroim, Succestin, et Ciclochet nihof chacan avec 6 Compagnies de. Tranadiers et 6. commandés de Regimens iraient attaquer l'en nomi et bruler le pont. le colonel Succatin Devait longer le Niefler et partie de Sanies: Ingelstroem manhor à ganches du premiere et laisser le ravin à gauche, Weissmann se proféer sur et jour le ravin mome et Cretschetnihof faire l'attaque à la gauche le long du Niefher. Le projet fut assés bien executé, mais comme c'était une nuit fans lune clape les Troupes allerent à la de bandade les Frenadiers se moron naisfant au pont et y venant par diferentes Loules, puis que ce ful leur point de raillement, liverent les uns fur les autres, non obstant les Ordres qu'on avait donner de n'agir qu'avec la bajonette. Un Oficier d'Artillorie avec 12. Bombardiers, qui goortaient des Sourbeaux el des incendiaires, fal du Detachement goour mettre le jour au pont, qui cerrendant ful d'abord éteint. Le

Colonel d'Ingelftroem très-bon Officier, fut le feut de lous les Commandans des Troupes, qui s'était manage une reserve, et comme il voyait que plusieurs Sures avaient profile du desordre, auguel s'abandonnerent les Bustes / de s'amuser à piller :/ pour se rassembler en Corps avec d'autres qui avaient forces le passage du pont et qui venaient de L'autre colé du Niester, il fit battre L'assemblée et relourna dans la meilleur Ordre au samp l'andisque les autres, manque d'Ordre furent obligés d'aban donner leur blesses à la barbaine des ennemis et revinvent prele mele sans rany, et sans file. C'ette affaire your avoir coule 300 hommes tues blesfés à l'armée , il serait difficile de fixer la perte des Suros Un feul Fanisfaire que le folonel Weisfman avait fauve Lu carnage denonce que l'on avait été averti de cette attaque et que pour obvier que la marhine du deneral. Holina ne l'aufud du degat, on avait envoyé à fa ren. contre jour la faire de lourner du point fur le bords ou elle sait crevée il reflait maintenant à Monfieur

de Molina de desfirer un itineraire du chemin que roais porit sa Machine informale. le 9º Un Pamp d'environ 13 mille hommes, s'établet prés de Bapschin. Le Major Heyoling, qui était du colé de Batta, annonca, qu'il y avait pres de 20 mille hommes de ce code. L'ennemi lira aujourdhui plus de deux cent coups de fanons dans le Campo et audela le 4º Le Corps qu'on avait vu comper hier pres de Dapschin entra au Camp ennemi pres de Chotzim. La droite ful encore beaucoup eunonnée, mais on ne tue que deux hommes couches dans leurs tentes et quelques Chevair au piquel. Le prince Falligin fit assigner un place aux Volontaires pour camper jorés du fautier Teneral à l'aile gauche. le 5º que canonnade de l'ennemi set polur forde que jameis mais ne coula que queques kommes, les maladies en emportant par trente journellement. L'ennemi fou. et le stiefter, on le canonna du bois, mais fans effet.

une

les-

1

np

e-

25

ve

He

ral

),

elly

Le Trince sallisin rout ce poir une lettre de l'imperatrice pour la quelle Elle L'avertisfait qu'ayant befoin de lui dans le sonfeil. Elle avoit ordonnée au Combe de Somangof d'aller le relever incosfament dans le commandement de l'Armie. Cette nouvelle y causa des sensations differentes en configuence des pourtis et factions, qui se trouvaient au famp. le 6º l'Ennemi polaça beaucoujo de tenles entre Chapin et le Niefler, il fouragen meme comme hier et pour Ja l'avant garde de son escorle autour du bois, jus. qu'à l'aile gauche de l'Armée, ce qui lui donne les moins de reconnaître toute le profition de l'Armie et les Chemins qui mensient aux Equipages. le ?! L'ennemi fouragea encore comme hier. Soutes les Troupes legeres et la Cavalleire montrerent à Cheoal mais ne furent que spectateurs de ce que l'ennemi jasfail. le 8º On vit fourager l'ennemi avec des Chanols et beaucoup de Chameaus du matin jusqu'au foir . Le Soince fallisin piqué de ce que l'ennemi le faisoit avec tant d'assurance, Proonna que le Lieutenant

147

Teneral Stoffel s'embasquerait e ette nuit, avec 20. Composynies de trenadiers au bois devant l'aile gauche apores avoir dedaché quelques Compagnies dans un bois espais pour leurendre la retraite difficile. Cing Regi mens de parabiniers devaient se pufler entre le bois et la Redoule de l'aile ganche, les Cofaques devaient tacher de les attirer jusqu'es la , comme à l'ordinance et dans le moment que ex sorres attaqueraient, le hince Soforofsoi, qui le cachait avec les Husars auprès de Niefler pres de Majoschin, devait tomber au dos et au fians. Le soir deserta un Husard, de Religion et nation Sactare , du Regiment rouge. le 9. Ves troupes s'étaient embusquées prendant la nuit felon la disposition. Desque le jour commencait à parailre, on vit une folorne de s'avallerre, bien formée tourner le bois vers l'aile ganche de l'Armée dans le polus grand Ordre et quelques centaines de Trapeaux plus qu'hier fur le chemin, que mene au bois; Les Batteries de la Ville et du folesait Vonnerent le fignal desque la Colonne de Cavallerie.

n-

de

p.

ous

65°

a.

r

facai

t

ans

avait presque fait le lour du bois et dans ce moment une Colonne de Janisfaires sortit du gavin et marcha droit au bois pour en faire l'attaque, tandis 4 une autre moindre defila vers sa gauche et le forma vers la droite du samp, puivie de quelques mille hommes de Pavalerie, une autre Colonne composée de Sartares avait passée le Niesser au que non lein de Papochin, ou le Prince Brieforossi s'était em, buogné, lequel, voyant le nombre et la quantité des ennemia, fe retira devant eux, vers fon vieux Camp à Pula, et fut poursuivi par ces Varlares jusques la ou les Hugards reflerend en folonne pres de voite et pourserent leur avant garde jusqu'à la Wagenboury de l'Armée. La folonne de favalleire, qui avoit fait le tour du Bois rencontra tout d'un fouples Carabiniers, à quei ne s'attendant pour elle fet halle un moment, mais se russurant attaqua la Pavallerie Busti et eulbuta l'aile droite; mais la fecondo ligne de Cavallene arrelant les fugards repara le combat por une attaque polus heureufe. En attendant le fieudenen

Teneral Sottinos elais sorbi de l'embuscade pour manher au fecours de l'attaque du bois ce qui favorisa la Caval levie Ausse de pouvoir se placer quoiquen desortre en. tre les Rédoutes au dos de l'Armée. L'ittaque du bois avait en attendant lournée au desavantage des Bataillons qui y étaient proflès. L'ennemi y était entré par le ravin et avait par la coupé les Vataillons les uns des autres: Le qualrieme Legiment du trenddiers qui avait la gauche, s'était fauve en fuyant et avait abansonne ses savons. Les deux Regimens de la Proite Sont celui de St. Seteroboury avail perdu fes deux Officiens Majors et celui de Caminsny, qui ne ful pas bien com mande fusillaient envore, mais toujours en fe retirant par la droite vers le Camp, pasfant par lous les trois abbatis, comme il avait été prevu, avant que Le ficulenant Teneral Frace, qui commandoil ce jour aux bois et qui apparemment ne s'attendatt pas à une attaque, pouvait revenir du quartier Teneral, ou il fe promenail en faisant la converfation avec le s'inve sal lism. A peine fut it arrive qu'il envoire faires

moet

orma e

Je n

ip

rutta

il

n

Bush

jan

demander du fecours. Le Prince Sallizion prouvait voir par les yeux combien il en avait befoin, car les dra. peares et beauvoup de monde de l'aile droite fe for. maient par troupes contre le bois et la ligne de l'arnée Il y envoir quelques Compragnies de trenadiers eneme celle qui exait de garde c'hez lui, mais dont les Chefs sans dessein et connois sance militaire croioient avoir fait leur devoir en se mettant au bord du bois prour tiraitter contre l'ennemi: comme le peril gressait et que l'Enneme une fois étable au bois il était à apre. hender gover l'Armée, foit qu'elle y marchait pour le reprendre soit qu'elle soit obligie de se retiren le Trince Fallizin envoya Ordre au General Soltihof de marcher au secours, ce qu'il fit en detachant quelques Compagnies qui entrevent à droite et à gauche dans le sécond abbatis your en chasser l'Ennemi, tam disque lui avec quelques Compagnies occupa l'ab. batis de referve ou le troisieme. Lennemi desfindit ses avanlages assez mollement et sans else poussé extraordinairement il commenca à trois heures après

midi å se redirer Soul a fait du premier abbatis, dont personne n'avait jamais lendé de le charfer et se contenta de trainer quatre pieces de Dataillons avec lui et de bruler les affuls des 4. autres dont il avait édé le Maitre. Les Vanisfaires el la favallerie qui avaient été aux attaques jur l'aile droite de l'Armes furent renvoyes par des Coups de famon. La Colonne de Cavallèrie el les Varlares reflerent pores du bois, et fur le chemin de la Wagenburg, occupont par hout les pretites Collines et hauteurs qu'il y a jusqu'à cinq heures du foir. La Cavallerie Russe les pourfaivit à fix heures mais n'en rencontra polus. Les Colonnes relournerent par le meme chemin qu'eller élaient venues. La perte de l'Armée poeul aller à 600. hommes, et quatre Canons, celle des Juies fera de 10. à 1400. hommes, puisque le nombre des morts enterres etait de 500, et qu'on a vu em porter tous les blesses, et polusieurs de lues: on a pris huil drupeaux à l'ennemi. La four preud avoir été de 80 mille hommes; celle.

des Surfes était de 29. à 24 mille. · Kocheforij que le Teneral Sollihof avait de daché aparl dans la dispossition de l'Embuscase projetté, chitourée pur tout, ne je sauva que par un miracle avec 565 . T. Compaynies . Il ferait inutile d'ajouler des reflexions à celles que tout le cleur militaire fera lui- meme. L'ignorance dans la quelle on élait que l'ennemi avait passé le foir, L'irresolution de faire aventir toutes les troupes embuoquées, qu'il s'agis fait d'autres choses et de retirer à tems cette là vallere qui ne faisfoit qu'embavas ser aux bords du bois et devant les Redontes, est impardonnable Si la disposition pour la defense des abbatis avait été aussi mal , que les abbatis meme, c'était au Teneral Solbihof à le reparer Corsqu'il marchait au fecours, au lieu de se fourrer dans setrous et d'else invertain de la reusfité: il n'avail qu'a tourner tous les bois entre l'Armée et les bois et de prendre l'ennemi à dos, par là il aurail

fini la journée avec celat, el les Bataillons quittés leurs proftes, les auraient volontiers reporis, L'ant au Combe Bruce, de n'avoir pas élé à son profle, ce que en fat en partie la caufe que les Dataillons fur rent surpris en plein jour, cela sur passe l'allente d'un militaire. Les Officiers Rusfes ne furent pas contens de leur infanterie et avouerent qu'elle avail degenerée. 6 20 : Le Lieuknant Joneral Rennehamps, qui avait re. levé au bois abandonna tout à fait le poremier abbatis, il ne mit que des profles au second, mais rendit le troisieme. aussi solide qu'il ful prossible, et comme les urbres n'avaient plus de feuilles, il fit travailles à un rempart de bois le long de su prosition: on ajouta quatre Batails de plus à ce poste. L'Armée chanta le Je Deum ct autour de tentes du Frand-vijer on vit en revanche des poieux avec beaucoup de letes Ausfes. L'ennemi augmenta le nombre de ses Trapeaux. Le Me L'ennemi commenca de nouveau à fourager de

ce colé, et jette poèndant la nuit quelques bombes à Vraniels le 12º fourages de l'ennemi et beaucoups de poussière fur le chemin de Dender, ce qui faifoit supsposer un renfort. le 19º la meme fituation qu'hier le tH! l'en nemi construit une nouvelle Batterie. devant Ivanielz, mais un feul coup tiré de la batterie de Svantes lui set abandonner ce travail. le 15e l'on cut des avis que l'ennemi tenterait encine une attaque ce que le grand nombre des drapeaux de ce colé confirmait. L'infanterie par sa med propreté ( Tordinaire Jans for Compo, et la quantité des la davres autour, enterrie avec negligence, infecta si soit l'air, que les Maladies augmenterent journellement. L'Armée foura. geait à C. lieues en arriere. Muet Regimens de lava. biniers ne faisaient plus que 1900 hommes. le 16: le fourage de l'ennemi fut accompagne de tous le monde et les habits rouges que l'on d'istinguoil porouvaient que le grand. Visir reconnais fait lui mome la position du Campo, venait jusqu'à l'aile gauche.

Le Prince Salligin commanda le Major Teneral Sa: metin avec 8. Salaillons ? dont il forma deux quarres pour aller faire lete à l'ennemi : le Comte Sollihof le fuivit avec 8. Regimens de Cavallerie el les Hugards et les Cojaques. L'escarmouche se fit devant l'aile gauche de l'Armée et le General Samelin Canonna beaucoup fans grand effet. On vit une nombren fe fuele rejoasfer le pound, pour lequell on avail vu troiner vers ce coté deux pieces de 18 th de Calibre. le 17º le pluies avaient si considerablement grossfi le Niester que le proste de Svaniels sit rapport le lendomain que le pront des ennemis ne subfishail jolus, le courant l'ayant emporte. Comme il faisfait un tems extremement espais, l'on ne put reconnacte sil y avait du monde de ce colé que je tenait dans le fond de Daha, mais le brouillard disfipé onvit beaucoup de drapeaux de ce coté. Le Prince fallisin fit approcher quelques Oficiers qui virent distincte. mont, que le pont ne subfishait jolus, jurquoi le

le Trince prit la refolution de faire attaquer ce foir tout ce qui etait de ce colé. C'était à pour pores la meme disposition qui avait en lieu à une pareille attaque, et dont firent chargés les Colonels Survatin, Cassin, Weisfmann, et Ingelftroem aver 8. Bataillons de Frenadiers outre 20. Compagnies de Referor . Le Colonel Rreschetnihof fut place avec 3. Dataillons entre le bois et le ravin pour ferrir de point de ralliement, el lous les Cofaques, Hufards et S. Segimens de farubiniers au Sviefler, c'esta dire de Bapschin, jusqu'au bois pour empecher que personne ne passat de ce Cole. Les allaques ne se firent pas unaniment à point nomme, cependantles Ausses qui savaient qu'ils n'avaient à faire qu'à ceax que le fort leur avait abandonne qu'il ne leur reflait ni fecours à esperer, ni moien à se sauver, allerent à la debandade et musfacrerent lous reux qui prefererent à se defendre au lieu de se noyer. L'horreur de vette nuit sur pussa lout ce qu'on en pouvoit dire, elle. fut augmentée par l'obscuritée, que cauja la poluce

et les hurlemens de creux qu'on masfacrail et de toute l'armée Ottomanne qui était à l'autre bord fans prouvoir secourir leurs Camerades. Cette bouchaine dura jusqu'à pres minuit, ou les Troupes reflerent sur le Champ de zataille en viant Hara, Hara, qui est leur on de victoire. On prit 15% Drapeaux et trois Dalons de Commandant ou des Bachas. La perse des Busfes peut avoir été de S. à boo hommes Un feul prisonnier qu'on amena au Camps dit que le Corps abandonné de ce lote prouvait avoir été au de la de 10. mille hommes, Le n'aive qu'entre fix et segol mille, tués fur le Champs : il faul donc que les autres se soient noyes: quelques uns je fauverent i cheval entre la Cavallerie Rusfe et le Niefler growr le prasfer polus bas. Le Lieutenant Colonel, Findre des Husards fut envoyé après eux. le 18º On travaille la nuit à deux petteries l'une au bord du Niefier entre Svanietz, et le refle du pront ennemi, l'autre devant le bois. Chaque Ballerie esail

formée de Mpieces de 12. th. pover canonner le lende, main matin le l'amys ennemi, et les Balleries de quelles il avait canonné l'aile droite de l'armée Gusfe. le 14.º a la pointe du jour les Batteries et principa lement celle qui ful pres de Svanielz commencerent à jouer et firent tant d'effort que l'ennomi abandonne toute de juite et ses patteries et son farnys qui était de ce cole: vers q heures du matin il n'y avait polus un feul homme, ni dans le Campo, ni dans la ville que les Ennemis abandonnerent. Deus ou trois cent homes s'étaient fanvés du masfaire genéral la nuit, en fe cachant ou dans les fonds, ou dans les Caves de Draka, ils farent attaqués par les erhasfeurs, aux quels on joignit 100. Frenadiers; ils se noyevent quasi tous à l'exception d'une dougaine que les Officiers ne fauverent que pour miracle de la cruanté de leurs Soldats on ramusta encore 18. Drayrenus excette occasion. Choczim etait abandonne il no s'ayisfait polus que de l'aller prendre, d'autant plus que l'Armée du

du Frandvizir, qui avait campée de l'autre colé de Cholzim, avait levée fon Campo et l'avait établie dans un grans eloignement de la Ville. Des Cofaques qui avaient passés à la naye assuraient la meme chose: Muis comme il n'y avail aucun Seneral à l'exception du dieulement General Rennehampef et Stupichin, qui vinvent feule ment au bord, pour en juger peur eux memes on fe con denta seulement d'en parler, et ceux qui claient du partie contraire au Since Tallizin, le contrédéfaient et souhaiterent peut etre que l'ennemi se ravifait. Le qu'il y avail de plus terrible etait, qu'il n'y avait ni batteaux ni goontons à l'Armée : on avait brulé le plus en som. mayer en repassant le Niefler, et les autres claient renvoyes à Tolonna, qui élait à Elg. miles de l'Armée. le 20 ? On refolut en fin de faire pousser quelque chose pour occuper la ville les Cosaques revenant pour Dire que l'Armée du frand vivir elait devamper la nuit Me Jeneral Molina avait fait confinuire quelques raseaux mais ils etaient si mal faits qu'ils s'odorisent au milieu de l'eau, el que les chasseurs qui y chaient

maka,

ne se suuverent que par miracle. Un l'ésaque de ce colé amena un petil baleau de bois pour l'amour d'un Imperial qu'un Volontaire Danois lei promit, c'est fur ce baleau que passerent 18 hommes qui voyant qu'el n'y avail personne dans la Ville qu'une quinzaine d'hommes et femmes malades, mais on y trouve en revenche 1841. grandes priexes de fonde et les 4. Panons que les Rusfes avaient perou au bois, beauvoup de pour et quelques biscuits. La Situation de Cholium esten oblonque, qui commence au bord du Niefter et s'eleve vers la Moldavie : fon chemin couvert ferail tres bon, fi le terrain devant la place n'était au meme niveaux et la commande meme en quelques endroits: le fosfé qui se joure le c'hemin couvert du sorps de la place. est profond et revetu de deux cotes de Majonnenie elle à sejol Dashions en ser à cheval tres etroils. d'autant plus que les gorges en font fermeis. Ces Bastions font tous éleves comme des Cavaliers revelus de pierre de laille : il y en avait un qui l'est

si prodigieusement, qui tirait par dessus de toute la ville. confre l'attaque du General Rennchampf. Contre une Siege et de la grosse Artillerie ce serait l'affaire de quelques jours: mais cette place parait plus asfurie contre un Cours de main elle à de bonnes mines pous sees jusqu'à 80 toises au de la du glacis macionnees; mais qui n'esaient pas chargees. L'on fel jour fer joindant la nuit lout ce que l'on pouvait de Soldas et de Canoniers sur ce baleau, et encore sur un radeau que l'on vint à bout de construire et, le 21. Le Since Sallizin et tous les Jenerales passerent comme ils purent dans ce baleau pour faire chander le Te Seum au seu de l'Arbillerie de la place et de toute l'Armée. Le Colonel Weis mann ful nommé Commonsons de la Ville et le Srince Talligm eut le polaissir, en se promenant au rempart de faire remarquer aux autres Jeneraux qu'il ne lui avait par été si facile de prendre la Ville sans Artillerie. Le dieulenant General Elmot sou hailand de fe faire aussi un nom a peu de frais profila de la foiblesse du Trince dallign dans l'attente continuelle de Combe Somand of mour lui poroposer

our t, cress

en Q

pouler

vers fi

reacc

rice.

to Soc

15

l'est

de lui accordér un Delachement, a fin de prour fuivre l'en nemi et de s'emparer de fasfi. Le Prince Jallisin quin'aimeil pas les Lieulenant Seneral Soggele le lui accorda et fet reliver le Corps que celui ci commandail , dans l'Armée el 6 lendemain Mons? d'Elmos composa fon Corps de 64 Compagnies de Trenadiers, lous commandes par des folonels, deux Regim: de l'arabiniers, et le Frince Proforofsig avec toutes les troupes legers L'Infantence et les Cambiniers fuverel completes de l'Armee, et l'on se pour vil pour seize jours de fourage. le 22º la garnison de Choljim commenca à prusser le stiefler sur deux radeaux que l'on avail construits. Le Lieut. Colonel, Tindre amene 975 Prisonnieurs qui avaient capitules sur une Isle du Niefler, parmi lesquels il quait un Chefetto. Negres. Les sosaques qui avaiend pour fuivis l'Armée rappor. terent que l'ennemi quail toujours sans s'aneler, et qu'on trouvail en Chemin plusieurs Cadavres des Consederés, que les Junes avaient masfacris. Le Corps du Jeneral Umis commenca à prasser le Niesler. le 24. Le refle de l'Armée mancha en livis Colonnes journe

ésail tres foible et en decomplant la Garnifon de Cholim et le Corps du General d'Elmde elle peut avoir été entre g. à 10 mille homes. to 250 l'Armée cul fejour. le 26º elle marcha au l'amp de Gerna. Le 28. Le refle du Corps du Joneral Umdl pussa le Niester. Le Combe de Romanzof arriva ce soir pour prendre le com mandement le 27° Jejour. de l'Armee. le 24 le Frince Falligin quitta l'Armée prouve relourner à Seles bourg : il ful salue par 31. Coups de Canon , l'Armée étail fous les Homes et le Combe Romanfuf tira l'esser à cette occasion et fit prefender les armes à l'armée. Seneraux, dont le nom si trouvers un jour dans l'histoire: n'ayant commence à servir qu'avec le grade de Sieulenant general il ignorait naturellement bien de choses que lon nys prond avant que de venier jusques là . Son temperament lent et indecis influait sur les Operations il favait recompenser, mais il ignorait l'art de se gaire respecter et cruinère. Son l'araclere moral est celui d'un parfait nonne le homme ce qu'il y à de polus extra ordinaire c'est qu'il n'a pas le Caractère Ordinaire de la Nation, qu'il est proliest provenant dans le bonheur, mes Glour et fier l'orsqu'il a du malheur. 6 90 de Comte Jonangof alla voir Chopsin et revint le foir à l'Armée il nedepondait que de lui d'avoir tous les avandages du Prince Sallisin en avecllerant fon greisie. mais croyand arriver dans des circonstances volus malheureuses il voulait gagner du tems et en prerdit d'irreparables pour sa gloire.

l'en

el

m:

ot

eC,

D. Neyres

n.

les

nca

7

164 Hotobre. vais tems, et sans necessité au Campe. La Cavallerie qui estoil de ja ruinie, sul abiné par la et l'Infanterie eul plus de Malades que jamais. Le Combe Somanzo fresolut enfin d'entres le 12. d'october en quartier de cantonnement dout le Quartier Jeneral eluit à Wilna. · Novembre On attendit le Corps du Jeneral Clinds, qui ayores s'etre emparé. Lasfi sans y avoir trouve d'Ennemi, retourna le 14 de 9 force au funtier Teneral après avoir laisse de exattaillons sous les Ordres du Tigadier Aschewsky à lasfy et Proforofits avec les Troupes le geres et deux gataillons entre Justi et chopin à Pate schane Le 16: du Novembre le Combe de Romangos fil en sin entre re l'Armée dans les quartiers Thioir dont la roite était à Jalanof, la gauche à Barr, et le quartier - Jeneral à Latafohef.

1(1 W. au. co bro bro a

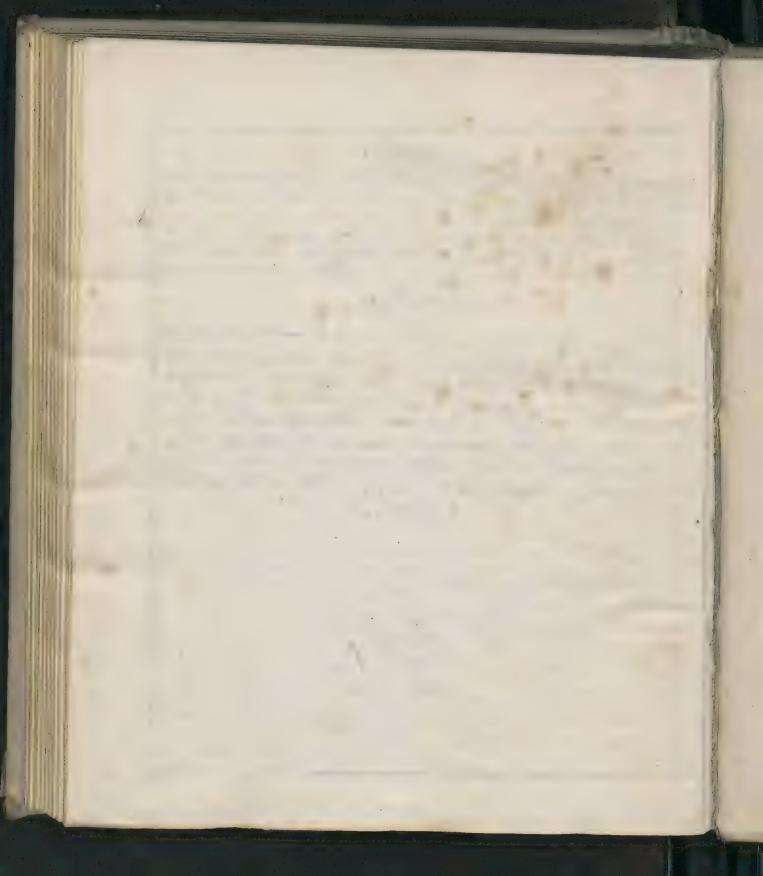







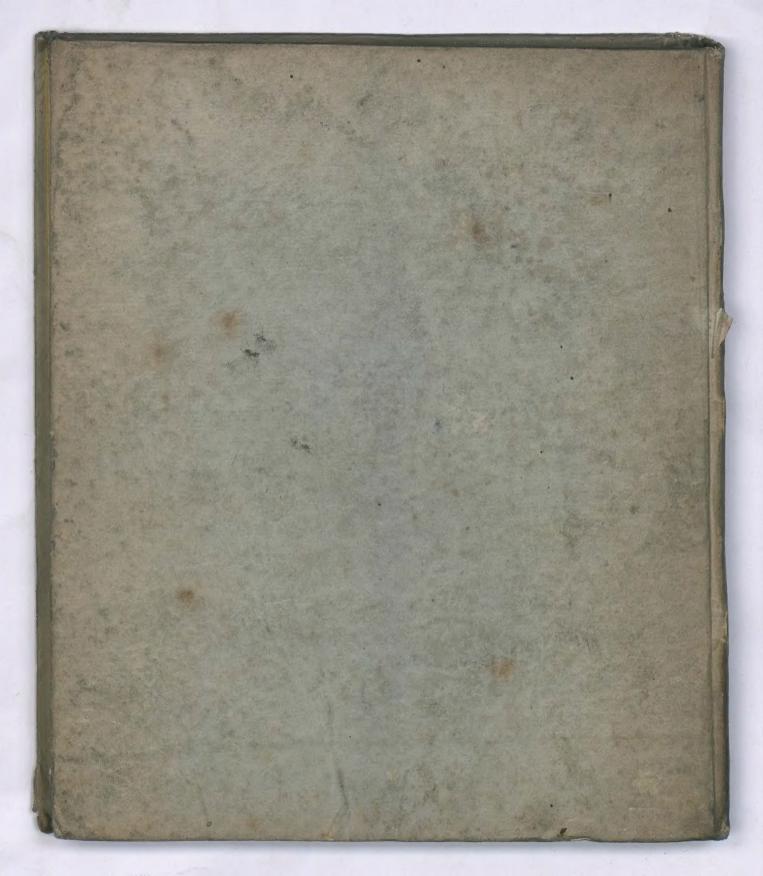